QUARANTIÈME ANNÉE - № 11914



Crise en Haute-Volta

Le premier ministre a été arrêté

FRED FABRELING

The second secon

The state of the s

A A STATE OF THE

Contract of the street

1545 LEVEL 32 35

GONE PY

يخ في إلى

The same of the sa

LIRE PAGE 4 L'ARTICLE DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL J.-C. POMONTI



Algérie, 3 DA : Maroc, 3.50 dir.; Tunisie, 300 m.; Alfonagae, 1.80 DM : Amrithe, 15 sch.; Seigleue, 26 fr.; Canada, 1,10 S.; Côte d'hoire, 340 F.CA; Damemark, 8.50 Kr.; Espagne, 100 pse.; E.-U., 95 c.; G.-B., 150 p.; Grice, 65 dr.; Irlande, 80 p.; Insie, 1 200 L.; Liben, 350 P.; Libye, 0.350 DL; Lincembourg, 27 f.; Hiervice, 8.00 kr.; Paye-Bas, 1,76 fl.; Portugal, iii asc.; Sénégal, 326 F CFA; Suèdo, 7,75 kr.; Suisse, 1,40 f.; Yougosiavie, 65 d.

Tarif des abonnements page 12

5, RUE DES ITALIENS
75427 PARIS CEDEX 09
TELEX MONDPAR 650572 F
C.C.P. 4207 - 23 PARIS
Tél.: 246-72-23

# Bonn et Washington ne soutiendront pas Le gouvernement n'envisage pas les demandes de M. Mitterrand un nouveau blocage des prix Seul contre tous Le sommet de Williamsburg, au sommet de Williamsburg

dans lequel M. Mitterrand et son government out mis tant d'espoir, ne sera-t-il qu'une forte déception, sans vouloir pronon-cer le mot d'échec ? A dix jours de cette réunion, les déclarations pen favorables aux thèses françaises se multiplient aux États-Unis, c'est bien normal, mais chez nos partenaires européens, nouvelle conférence monétaire internationale. Le ce qui est plus inquiétant.

Sur le thème brûlant du gon-flement excessif du déficit budgétaire américain, lui-même générateur de taux d'intérêt trop élevés qui, à leur tour, poussent à la hausse un dollar plus fort que jamais, le président Reagan, dans sa conférence de presse du mardi 17 mai, à donné le se déssion que la réduction de ce défi-cit n'était plus son souci principal. Certes, il reconnaît que le déficit sera « assez grand » cette année mais se montre inflexible sur les seuls moyens de rééquilibrer le budget, se refusant absolument à augmenter les impôts et à réduire les dépenses militaires. L'hôte de la Maison Blanche, sachant qu'il s'ache-mine à une impasse face à un Congrès non moins intraitable, compte sur la reprise économique pour « boucher les trous » s'est montré très évasif sur les taux d'intérêt : « Je pense que nous alions voir les taux baisser encore. . Cest une maigre réponse aux adjurations du président Mitterrand, pour qui le niveau élevé de ces taux, et donc du dollar, sont « une des causes du déséquilibre mondial ». La réforme monétaire lister-

nationale grâce à un nouveau Bretton-Woods? « Ce serait une illusion de croire que la convocation d'une conférence mondiale permettrait de résou-dre tous les problèmes », vient de réaffirmer le secrétaire américain an Trésor, M. Donald Regan, relayé par le secrétaire d'Etat, M. George Shuitz. Au cours d'un colloque organisé à Washington par les défenseurs des parités fixes et de l'étalonor, M. Shultz a fait comprendre que son administration ne croyait pas aux vertus d'un quel-conque Bretton-Woods souhaité par la France, ni à une baisse volontariste des taux d'intérêt. En dernière instance, a-t-il déclaré, les taux sout déterminés par des politiques économiques intérieures et monétaires : aucun régime de taux de change ne soulagera les gouvernements de ces politiques. » Voilà qui est

Les partenaires enropéens? A l'issue du quarante et unième sommet franco-allemand, M. Helmut Kohl, avec toute la courtoisie pessible, et en recon-naissant la nécessité de « discussions intensives sur le cours da dollar à Williamsburg », a mon-tré un manque évident d'enthousiasme à cet égard, en se refusant à « critiquer la politique d'un pays ainsi en son absence ». Ce même manque d'enthou-siassue s'est manifesté à propos de la demande française de relance de l'économie allemande. Appuyé sur le président de la Bundesbank, M. Karl Otto Poehl, gardien vigilant de l'orthodoxie monétaire et opposant farouche à tout dérapage, M. Kohl s'est borné à forme une réponse rassurante, mais volontairement vague : une « bonne » reprise doit s'effec-

tuer sans hâte et sans inflation. C'est donc sans illusions que M. Mitterrand devrait s'envoler pour Williamsburg et s'apprêter jouer le rôle de « seul contre tous ». Cela ne serait pas pour lui déplaire, convaincu qu'il est de la justesse de sa cause. Certains de ses interlocuteurs auront-ils, toutefois, la cruauté de lui rappeler que, pour parler haut et fort à la table internationale, il faut soit avoir remis de i'ordre chez soi, soit disposer d'une puissance économique incontescée ? C'est la dure règle du jeu planétaire.

La France risque fort de se retrouver isolée, à la fin du mois, au sommet de Williamsburg. A l'assue du sommet franco-allemand, qui s'est terminé sur un courtois constat de désaccord, le chancelier Kohl n'a pas voula reprendre à son compte la proposition de M. Mitterrand visant à obtenir la convocation d'une

chancelier a, d'autre part, confirmé que la R.F.A. ne

Washington. - M. Mitterrand a souhaité mardi 17 mai que les Etats-Unis réduisent leur déficit budgétaire et participent à une stabilisation des taux de change. /Lire page 3.) Ces deux requêtes ont été ectement rejetées le même jour à Washington par le président Reagan et par le secrétaire d'Etat, M. George Shultz.

Visiblement, le déficit américain préoccupe davantage l'Elysée que la Maison Blanche. Celle-ci refuse les sculs moyens de rééquilibrer un peu les comptes : elle ne veut ni augmenter les recettes fiscales, ni freiner les dépenses américaines, tout en sachant que le Congrès ne réduira pas cette année les programmes

La Chambre des représentants a voté des hausses d'impôts de 30 milliards de dollars en 1984, et le Sénat est tenté de suivre la même vois. Ce qui reviendrait à annuler en partie la diminution des tant d'annules la inution des taux d'imposition introduite il y a deux ans et applicable par étapes.

M. Reagan a menacé mardi, au cours d'une conférence de presse, d'opposer son veto à toute loi qui viserait à augmenter les impôts en 1984 ou 1985. « Les Américains, atil dit, ne nous out pas envoyés à Washington pour continuer à aug-menter la fiscalité, dépenser davan-tage ou affaiblir notre défense, mais pour stopper cela, et c'est ce que nous essaierons de faire ».

Le président des Etats-Unis sera « assez grand » cette année et la suivante. On l'évalue, en offet, à ès de 200 milliards de dollars en 1983. Pour le réduire, M. Reagan compte sur la reprise et espère que le Congrès comprendra la nécessité de diminuer les dépenses civiles. Augmenter les impôts serait dange-reux, selon lui, alors qu'on est en train de sortir de la récession. Cela ne pourrait que « rallumer les feux de l'inflation » et « des taux d'inté-

Mais n'est-ce pas le déficit, précisément, qui empêche les taux de 10 mai - est-ce pour fêter un anni-

voulait pas servir de «locomotive» de la relauce en

Le même jour, à Washington, le président Reagan — récusant indirectement les analyses de Paris — a affirmé que le déficit budgétaire américain me le préoccupait pas outre mesure; le secrétaire d'État, M. Shultz, a confirmé de son côté que les États-Unis n'étaient pas favorables à la convocation d'un pouveau Bretton-Woods.

miques intérieures et monétaires. Aucun régime de taux de change ne baisser? M. Reagan a en une dispensera les gouvernements de ces réponse évasive. « Je pense que nous

M. Henry Kissinger a pris la parole devant la même assemblée pour soutenir un point de vue différent, Selon lui, aucun système monétaire n'autorisera les pays à conduire des politiques irresponsables ».
 Mais le système actuel de monnaies flottantes « contribue à l'instabilité économique internationale ». L'ancien secrétaire d'Etat ne croit pas à la possibilité d'un retour « immédiat » à des parités fixes. « Nous devrions en faire un objectif ., a-t-il dit, en proposant de commencer par une sorte de « serpent » assez large.

ROBERT SOLÉ.

# malgré la forte hausse d'avril

La hausse des prix de détail en France a atteint 1,4 % en avril selon les calculs provisoires de l'INSEE. Cette très forte augmentation résulte pour environ 0,5 % de la hausse des tarifs publics, et de la vignette sur les alcools. En outre, l'indice du mois d'avril prend en compte l'augmentation des loyers. Le ministère de l'économie et des finances estime que ce résultat « ne compromet nullement notre capacité à respecter l'objectif d'une évolution des prix limitée à 8 % en 1983 ».

Sur un an (avril 1983 comparé à 1982), la hausse des prix de détail est de 9,2 %. En rythme annuel calculé sur les trois derniers mois comms, elle atteint 12,6 %. Les hausses de mai et de juin devraient être nettement plus faibles (environ 0,7 % pour chacun de ces mois).

Les fortes hausses de mars (+ 0,9 %) et d'avril (+ 1,4 %) rendent dès maintenant impossible le respect de l'objectif d'une hausse de 8 %, et ce malgré les déclarations gouvernementales. Les pouvoirs publics n'envisagent pourtant pas de recourir à nouveau au biocage puisque, d'une certaine façon, les hausses enregistrées sont dans la logique du plan de rigueur lancé à la fin du mois de mars. Le problème qui se pose est de savoir si les syndicats accepteront en fin d'année la perte de pouvoir d'achat salarial qu'implique l'évolution des prix.

Cependant, on a enregistré en avril une légère baisse du nombre des demandeurs d'emploi (2 004 100, soit - 0,5 %), en données corrigées des variations saisonnières.

les hommes au pouvoir feraient mieux de ne pas prononcer. La hausse de 1,4 % des prix de détail en avril \* ne compromet nullement

cette rencontre, ainsi que le chef du gouvernement

grec, M. Andréas Papandréon. Ce dernier se trouve

enz prises dans son pays, avec d'importantes diffi-

cultés économiques, comme le relate ci-dessous notre

Il est des mots et des phrases que notre capacité à respecter l'objectif d'une évolution des prix limitée à 8 % en 1983 », nous dit le ministre de l'économie et des finances. Force est pourtant de dire que le résultat d'avril venant après celui de mars compromet définitivement les chances de respecter l'objectif que s'était fixé le gouvernement en matière de prix.

Mais, pour des raisons évidentes (ne pas alerter les syndicats, ne pas relancer les revendications salariales), M. Mauroy et son entourage ont choisi de nier l'évidence et ont demandé au gouvernement une totale solidarité sur ce point. La hausse des prix atteint déjà 3,9 % en quatre mois : elle ne devrait donc plus dépasser - si l'on comprend bien - 4,1 % d'ici à la fin de l'année, soit une hausse mensuelle moyenne d'environ 0,5 % évidemment hors d'atteinte, sauf retour à une nouvelle politique de blocage.

En l'état actuel des choses et malgré de vives pressions au sein du gouvernement, MM. Mauroy et Delors s'interdisent tout nouveau blocage généralisé. Ils ont raison d'adopter cette attitude pour au moins deux motifs. Le premier est d'ordre politique : un nouveau blocage ferait perdre toute crédibilité au gouvernement, qui s'est - à peu près - engagé à ne plus y recourir, et mettrait proprement le seu aux poudres, chez les commerçants notamment. Le second motif est d'ordre économique : le blocage a fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup d'entreprises. Il a peutêtre provoqué un choc salutaire dans la mesure où il a forcé les agents économiques à prendre au sérieux la volonté gouvernementale de combattre l'inflation. Mais il a incontestablement œuvré contre la reprise des investissements. Peu de vérités sont solidement établies en économie, mais quelques observations ne peuvent plus guère être mises en doute.

> **ALAIN VERNHOLES.** (Lire la suite page 39.)

#### Le socialisme grec face aux réalités économiques Palme (Suède), Kalevi Sorsa (Finlande), Mario Six chefs de gouvernement socialistes ou leurs Soarès (Portugal), Habib Thiam (président de l'Assemblée nationale sénégalaise), prennent part à

représentants se réunissent à Paris, mercredi 18 et jeudi 19 mai, pour déhattre des réponses à apporter à la crise économique mondiale, dans la perspective du sommet de Williamsburg. L'Espagne et l'Autriche n'y sont pas représentées, M. Gonzalez êtant retenu à Madrid et M. Sinowatz à Vlenne.

ce, a dit

Outre le premier ministre français, MM. Otof

Athènes. - En Grèce comme ailleurs, sour le règne des socialistes comme sous celui de la droite, le ment, même, lorsqu'il s'agit du dimanche pascal - selon le calen-drier orthodoxe - comme c'était le cas le 8 mai dernier. Et un bon dimanche ne se conçoit pas sans un samedi également férié, utilement précédé d'un vendredi où l'on n'a travaillé qu'en pointillé, à bureaux demi-fermés, sans zèle excessif : un week-end est chose trop importante pour être abordé sans une prépara-tion attentive. Surtout un week-end de Pâques : évidemment, pas ques-tion de travailler le lundi. Mardi

De notre correspondant

allons voir les taux baisser

encore », a-t-il dit, sans expliquer

comment. Cette conférence de

presse a confirmé l'impression que le

déficit n'était plus le souci principal

Le secrétaire d'Etat participait le même jour à une conférence écono-

mique à Washington, organisée par

les défenseurs des parités fixes, voire

de l'étalon-or. Il a fait comprendre

que son administration ne croyait

pas aux vertus d'un quelconque Bretton-Woods souhaité par la

M. Shultz, les taux d'intérêt sont

déterminés par les politiques écono-

France. « En dernière instan

de la Maison Blanche.

De notre envoyé spécial BERNARD BRIGOULEIX

versaire français? - on « récupère » le 1º mai, qui avait cette année le mauvais goût de tomber un dimanche. Le mercredi - ah! le mercredi... Après tout, la veille d'un le mai est également plus ou moins fériée, et elle tombait, elle, en bonne logique, le samedi. Va donc pour un jour de congé supplémentaire, juste retour des choses après un weck-end précédent qui avait été si décevant.

Jeudi matin, en souplesse, Athènes sort de sa torpeur. Les rues, nouveau, s'animent. Davantage, même, que les bureaux, les guichets des banques on des administrations publiques, où le client, l'administré, sent à quel point il dérange, et a tout intérêt à réfreiner son impatience s'il ne veut pas être rabroué par un personnel qu'il était inconvenant de déranger pour deux malheureux petits jours de service. Et voilà comment les fêtes pascales peuvent se transformer en une quasi-semaine improductive.

 Voilà surtout le résultat de la démagogie socialiste et de la toute-puissance syndicale », accuse

est vrai, proteste un responsable du PASOK (parti socialiste panhellénique de M. Papandréou). Croyezment national, au milieu des difficultés où nous nous débattons, ce genre de comportement arrange gouvernement et sa majorité Mais cette situation illustre un des obstacles auxquels nous nous heurtons constamment. Il est difficile de mobiliser l'opinion, y compris dans notre propre électorat, autour des objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés, lorsque la producti-vité est maintenue à un si faible niveau et que la course aux jours de congé et aux avantages matériels de toute nature demeure un sport national. Ce n'est pas nous qui avons créé cet état d'esprit, mais nous n'arrivons pas à le modifier, et l'amélioration du niveau de vie ne cesse d'amplifier le phénomène. »

De fait, il est difficile, à regarder vivre la Grèce d'aujourd'hui, de ne pas lui trouver un air de ressem-blance, toutes proportions gardées quant au pouvoir d'achat et au degré de développement, avec la Grande-Bretagne de la fin de l'ère travail-

(Lire la suite page 4).

Nostalgia, d'Andrei Tarkovski et l'Homme blessé, de Patrice Chéreau (Lire page 20 les articles de CLAIRE DEVARRIEUX et JACQUES SICLIER)

**FESTIVAL DE CANNES** 

Un entretien avec Robert Bresson par HERVÉ GUIBERT (Lire page 19.)

Minuit

# Manifestations et maintien de l'ordre

# La police, la gauche, la rue

s, mercredi 18 mai, à Paris. L'une, à l'appel d'étudiants en lutte contre le projet Savary, à 14 heures devant la Sorbonne. L'autre, à l'appel de naire, « coutre la droite et l'extrême droite », à 18 beures en métro Charonne.

Qui croire? La Ligue des droits de l'homme, marquée à gauche, qui dénonce « une véritable connivence entre les provocateurs fascistes et néo-nazis que l'on a vus passer à l'action ces jours derniers et les policiers matraqueurs de passants ou de journalistes »? Ou l'Union des syndicats catégoriels de la police, marquée à droite, qui sug-gère une « machination » à laquelle les e plus hautes autorités » ne seraient pas étrangères, « des élé-

ments non-policiers, mais se faisant passer pour tels, ayant délibérément recherché la provocation »? Qui croire? Exagérées ou réelles, les brutalités policières signalées lors des récentes - et violentes manifestations parisiennes sont-elles le fait d'un pouvoir, socialiste mais exagérément répressif, ou d'opposants occultes, révant de déstabilisa-

Le contraste entre les deux thèses l'illustre radicalement : le maintien de l'ordre public est par essence affaire politique. C'est dans la logi-que des institutions, tant l'enjeu que l'on voudrait défaire ou garantir s'identifie à la stabilité de l'État. Sans doute. On ne saurait nier cependant l'excès de l'exploitation politique actuelle. Le fantôme de Jules Moch, socialiste et ministre de l'intérieur en 1947, est de retour.

Prompts hier à vilipender les « casseurs - gauchistes, certains s'en prennent aujourd'hui à une - répres-M. Jean Dutourd, de l'Académie française, lance aux policiers, dans France-Soir, un mot d'ordre rien moins que révolutionnaire - Crosses en l'air, camarades! . . Encore deux ou trois manifs un peu rudes et l'on pourrait bien entendre le tactac des mitrailleuses -, promet-il, convaincu qu'il est que · la gauche n'a pas les scrupules de la droite quand il s'agit de rétablir l'ordre ».

S'éloigner d'un procès si excessif suppose d'en revenir aux faits. A la réalité des dérapages policiers et aux contradictions propres au maintien

EDWY PLENEL.

(Lire la suite page 10.)

force sams pouvoir passer utilien

aux actes. Aujourd'hui, pour nous,

pour l'Allemagne, pour le Japon et

même pour l'Angleterre, écrasée

sous le poids d'une victoire trop coû-

Nos relations avec l'Aliemagne lui

posent et nous posent des problèmes

économiques, car le surplus de sa

balance commerciale est fragile, et

elle ne peut considérer sans per-plexité l'état déficient d'un de ses

principaux clients. Mais son dilemme

à l'avenir incertain, est psychologi-

que. Nous nous préoccupons de l'an-

haine du nucléaire manifestés per la

ieunesse allemande, dispositions qui

auraient ravi le peuple français si

elles étaient intervenues trente-cinq

ans plus tôt, observe l'ambassadeu

italien Luciolli. Les choses étent ce

qu'elles sont, une jeunesse qui n'est

pas assurée que son pays soit dé-

fendu par ses alliés en temps de guerre peut-elle n'être pas tentée par

le neutralisme ? Faut-il aussi exclure

que, aujourd'hui résignés à la cou-

pure de leur pays, les jeunes Alle-

mands ne deviennent das un iour ma-

lades de cette déchirure ? Si nous

sommes certains du contraire, je

Dans un monde où l'équilibre nu-

cléaire entre les deux blocs ast

rompu, l'Allemagne n'est aujourd'hui

garantie que par deux traités à nos yeux désuets, traité de Bruxelles et

Union de l'Europe occidentale, et par

l'OTAN, dont la mise en jeu ne com-

porte pas d'automatisme formel. Est-

ce suffisent ? Ne faut-il pas, à la on-

zième heure, même sous les

pressions soviétiques et sous la me-

pied une défense européenne ? Si

nous reculons encore devant cette

tâche, un jour viendra peut-être où

l'échec du projet de Communauté su-

ropéenne de défense, enterré en

1954 par des nationalistes sincère

et aveugles, apparaîtra comme la grande occasion perdue de l'après-

guerre, telle, avant 1939, notre dé-

(1) Le Monde du 6 avril.

la Rhénanie.

faillance lors de la remilitarisation de

ce des SS-20, mettre enfin sur

crains que nous ne soyions aveugi

ntiel, celui d'un pays démembré

risme, du pacifisme, de la

teuse, la main a passé.

L'Assemblée nationale

Arthur Paecht s'inquiète

de recherche, tandis que

Jean Toulat se demande

va discuter.

militaire

à ce propos

de l'effort

engagés

les 19 et 20 mai,

de programmation

pour 1984-1988.

du ralentissement

si une petite partie

des énormes crédits

pour les armements

être mieux utilisée

une clarification

C'est aussi l'objet

d'un livre récent

de François de Rose

dont rend compte

André Fontaine.

de la doctrine

à aider les pays pauvres.

Jean Daridan réclame

de défense de la France.

ne pourrait pas

de son côté

le projet de loi

Si cette clarification devait inter venir, elle aureit, entre autres résultats salutaires, celui de montrer les limites de ce qu'on appelle le consensus français en matière de défense. Facile à cemer quand il s'agit de l'option atomique prise par nos gouvernements successifs, ce consensus devient en effet beaucoup plus vague lorsque la doctrine militaire est en ieu. Non seulement l'hermétisme du vocabulaire atomique nombre de nos compatriotes voient avant tout dans l'arme nucléaire la garantie de l'idée de l'indépendance revendiquée jalousement par tous les partis, et les modalités de sa mise en cauvre leur importent peu.

Le seul fait qu'un problème de cet ordre soit posé ramène en tout cas à l'esprit certaines des erreurs qui ont favorisé l'ambiguité de notre politique. Deux d'entre elles paraissent réduites sans avoir pour autant disparu. En premier lieu, l'agress anti-américaine qui a nourri decuis le guerre la morosité de beaucoup de nos dirigeants et d'une partie de l'opinion. Si elle s'est parfois défoulée en gestes violents, force a été finalement de reconnaître que, en dépit de son vieillissement, le pacte atlantique n'avait pas d'alternative.

« Ultime précaution », pensait de Gaulle en maintenant en 1969 la France dans l'Organisation. Il est bon que, pour la première fois depuis 1958, un gouvernement, qui comprend de surcroît des ministres communistes, ait pris à cet égard une position natte. Mais cette position est-elle suffisamment nette? Sommes-nous prêts à expliciter hic et nunc ce que serait notre attitude en cas de menace russe contre l'Allemagna ? Pouvons-nous contribuer à réduire un des problèmes majeurs des alliés européens, tiraillés entre l'angoisse de n'être pes secourus en cas de besoin par Washington et celle d'être détruits si l'Amérique intervenait? Nous gagnerions sans doute à nous féliciter moins des vertus de notre système et à mar-

par JEAN DARIDAN (\*) quer plus d'intérêt pour la sécurité de

Une autre erreur consistait à croire que la Russie soviétique accepterait de nous fournir, à l'égard des Etats-Unis ou d'une Allemagne menaçante, un appui, sinon une alliance de revers à la Nicolas II. Les Russes ne nous ont cependant guère encouragés dans cette voie, depuis leur dénonciation du pacte franco-soviétique de 1944 jusqu'aux commentaires sar castiques de Dadayant dans le jour-nal Sovietskaïa Rossia du 12 décembre 1967, après notre retrait de l'OTAN : « (...) L'avantage retiré par la France de son acte n'est pes à rechercher dans une réponse de l'U.R.S.S (...), mais dans ce que le retrait de l'OTAN en soi apportera à la France (...). C'est qu'elle évitera, en cas de guerre. d'être attaquée et d'être victime de la bombe atomique. > Nos dirigeants successifs n'en ont pas moins chanté les bienfaits de « l'entente, la détente et la coopéra-tion ». Au-delà des échanges économiques et culturels, qui vont de soi, certains de nos gouvernants ont cru à la possibilité d'une coopération politique; beaucoup ont simplement cherché à ne pas déplaire à Moscou; c'est en invoquant ce prétexte qu'un de nos présidents récents repous l'idée d'une défense européenne. Le tenant actuel de sa haute fonction paraît plus lucide.

#### Une grave erress

Une dernière et plus grave erreur s'applique à l'Allemagne elle-même. Me trouvant en visite à Bourrassol, en août 1942, j'avais entendu Léon Blum me charger d'expliquer à mes collègues des affaires étran-gères que, « après la guerre, il faudrait ménager l'Allemagne » — ad-mirables paroles, que les Français n'étaient pas disposés à entendre. Meurtris par l'occupation, ils voulaient croire, à tort, que l'Allemagne, victoriause ou vaincue, ne changerait jamais de comportement. Je dis € à tort » parce qu'il n'est pas d'exemple qu'une grande puissance impérialiste, si elle est écrasée aorès avoir poussé un effort gigantesque jusqu'à l'extrême limite, ait jamais eu les moyens de recommencer. Après avoir été laminés à Waterloo, nous avons parfois parlé le jargon de la (\*) Ancien directeur des affaires po-

# Un relâchement de la recherche

par ARTHUR PAECHT (\*)

OURAGEUSEMENT. 1ibéré semble-t-il de tout complexe, le gouvernement, dans son projet de loi portant approbation de la programmation mili-taire pour les années 1984-1988, reconnaît l'apport décisif des activités de défense à l'économie nationale. Nous sommes koin de ce jour de 1981 où le président de la République, à l'occasion d'une visite au Sa-lon du Bourget, exigea que l'on ôte de sa vue tout matériel guerrier.

Or c'est grâce à la fiabilité de sa technologie et à son remarquable ou-til industriel que la France a pu jouer – et joue encore – son rôle de puissance d'équilibre ». Mais on sait que notre pays ne pourrait pas préserver sa capacité de défense in-dépendante si, à la production de matériels de défense nécessaires aux besoins de nos propres armées, ne vensit s'ajouter la production de maétrangers. En effet, le renchérisse-ment des coûts de production, comme la nécessité de faire supporter tous les investissements (rechen che et développement, moyens de production) à nos propres commandes, se traduirait par une aug-mentation du budget de défense (à objectifs constants) on par une ré duction de notre capacité de défense, à moins que nous n'achetions nos matériels à l'étranger avec le double problème de la dépendance politique et du chômage dans nos

#### Un bénéfice considérable

Cette loi fondamentale amène au-La loi de programmation doit donc être regardée tout particulière-

ourd'hui tous les pays dont le nicau technologique est suffisant (Grande-Bretagne, Allemagne fédé-rale, mais aussi Suède, Espagne, etc.) à chercher à élargir le plus possible, directement on indirect leur accès an marché mondial des matériels de défense.

nent sous cet angle. En effet, la France a bénéficié, dans les vingt mais surtout dans les

Sur un livre de François de Rose

#### Plutôt coriace que Curiace RANÇOIS MITTERRAND, qui

connaît ses classiques, avait adjuré les Occidentaux, dans son livre *ici et maintenant,* publié en tégie des Curieces » . Autrement dit, de ne se laisser ni berner ni diviser par l'adversaire. Précisant sa pensée, il n'hésitait pas à écrire, dans le même ouvrage : « il y a aujourd'hui antinomie entre la stratégie fondée national et la stratégie fondée sur l'alliance. Un responsable politique qui craint de poser ce problème trompe l'opinion. Je demande que l'on sache enfin de quoi l'on parle. Et

qu'on en parle. » C'est ce que fait précisément François de Rose dans l'essai qu'il vient de publier sous le titre Contre le stratégie des Curiaces. Il est doublement qualifié pour le faire puisque la plus grande partie de sa camère diplomatique, de l'état-major des armées au conseil atlantique, en passant par le Commissariat à l'énergie atomique, l'a conduit à s'occuper des problèmes de défense et qu'il est l'un des rares Français capables de s'exprimer clairement à leur sujet.

Or le fait est que la question posée par François Mitterrand n'a pas encore reçu de réponse nette. La Franca fait partie de l'alliance atlantique, mais personne ne songe à placer à nouveau ses forces sous la commandement intégré dont de Gaulle les a retirées en 1966, et la manière dont elle compte s'y prendre en cas d'agression contre un de ses alliés, pour faire face aux engagements d'assistance qu'elle a souscrits, demeure pour le moins ambigue. L'auteur voudrait que l'on sorte de cette ambiguité, et dit comment.

Loin de lui l'idée de mettre en cause la nécessité de la force natio-nale de dissussion. Non seulement elle constitue, dans l'hypothèse où la garantie américaine ne jouerait pas, ce que nous avions appelé jadis un « parachute de secours », mais, en compliquent un peu le jeu de la dis-sussion, elle accroît l'élément d'incertitude qui en constitue, en dernière analyse, le ressort principal. François de Rose ne voudrait pas pour autant que le fait de disposer de ce dernier recours aboutisse à réduire l'apport réel de la France à la défense commune.

La doctrine actuellement en vigueur vise à donner à l'agressaur, avant le recours aux armes stratégiques, un « ultime avertissement » sous la forme d'un tir d'armes nuclésires tactiques d'une ampleur suffisante pour lui imposer, le temps de € comprendre le message », un € coup d'arrêt » d'un jour ou deux.

Comme la première armée, avec les moyens dont elle dispose, ne couvre guère qu'un quart de la frontière de l'Est, l'auteur se demands ce qui se ques centaines de kilomètres au nord et si l'on n'est pas en train d'en revenir, malgré les tristes leçons de l'expérience, su concept de figne Magi-

Ce qu'il souhaiterait pour sa part, c'est que les Occidentaux disposent de suffisamment de forces classiques pour n'être pas tenus de recourir aux armes nucléaires des les pramières heures d'un éventuel conflit. C'est assez pour rejeter la conception du tout nucléaire », qui rambne à l'époque des représa chères à John Foster Dulles, lesquelles n'étalent concevables qu'en raison de l'écrasante supériorité alors détenue par les États-Unis. Car, écrit-il, ∢ une option de notre part n'assurant pas la compatibilité de nos moyens classiques avec ceux de nos alliés nous pousserait irrémédiablement vers une abstention à l'égard de la défense du continent ».

Les coupes récemment opérées dans les dépenses militaires classiques n'ont pu évidemment qu'avive les inquiétudes de François de Rose, aux yeux duquel la proportion du pro-duit national affectée à la défense, en comparaison de ce qui se fait en face, est nettement insuffisante Mais, s'îl écrivait ce livre aujourd'hui, il se trouverait en partie au moins rassuré par la création annoncée d'une force de déploiement rapide de cinq divisions, dont une héliportée. Isn Davidson a pu en effet écrire le 3 mal, dans le Financial Times, sous le titre ∢ La França rejoint ses alilés », que la mobilité sinsi retrouvée paraît impliquer à divers échelons une large part de coordination mili-taire avec les alliés dès le temps de paix. On peut en dire autant de la coopération militaire qui se déva-loppe maintenant avec la République fédérale d'Allemagne.

Il est trop tôt pour conclure dans un sens ou dans l'autre, et on laiesera aux spécialistes le soin d'apprécier dans le détail les interprétations et les suggestions de François de Rose. il reste que ce livre a l'avantage de mettre à la disposition du grand public, facilement déconcerté per la technicité du débat, un exposé sé, cohérent, facile à comprendre pour qui veut bien se donner un peu de peine, et qui ne laisse aucun point dans l'ombre.

ANDRÉ FONTAINE.

★ Contre la stratégie des Curiaces de François de Rose, Juliard, 130 p., dix dernières années, d'une position tout à fait remarquable. La qualité de sa technologie a été établie dans toutes les régions du monde et s'est située progressivement au plus hant niveau d'exigence.

Elle est donc devenue, politique internationale aidant, le principal partenaire en matière de défense de tous les Etats qui refusaient de s'en remettre à l'un des deux Super Grands de leur propre sécurité.

Le bénéfice pour notre pays est ensidérable, non seulement au plan nomique de notre propre défe mais par l'image de qualité techno-logique rayonnée par les Mirage et

Or, aujourd'hai, la compétitivité technologique est plus essentielle que jamais. Il suffit de se référer aux projets de budget des États-Unis pour réaliser les enjeux. Les Américains out bien vu que leur réé-quilibrage avec les Soviétiques passe, avant tout, par leur avancée technologique. Ils voient, de plus, dans leur budget de recherche de défense un formidable moteur pour leurs industries microélectros informatique et robotique.

#### Un rôle d'entraînement

Or que constate-t-on? Une croissance considérable du

budget de recherche et développement du Pentagone (+ 30 % pour l'année budgétaire 1984 par rapport à 1983) et une croissance encore plus considérable (près de 40 %) des investissements de recherche et développement faits par ce même Pentagone dans l'industrie améri-Les objectifs les plus essentiels

pour l'avenir technologique des Etats-Unis (supermicroprocesseurs, supercalculateurs, matériaux avancés, robotique) sont converts par le budget technologique de la défense américaine, qui va donc jouer un rôle d'entraînement essentiel pour toute l'industrie de pointe et répondre ainsi à la fois au défi soriétique et au défi industriel japo-

Si notre pays ne maintient pas, dans cet environnement, un niveau d'effort technologique militaire suffisamment ambitioux, on voit se profiler une spirale descendante rapide. N'oublions pas, en particulier, qu'une large majorité de nos clients étrangers sont des pays proches de l'Occident mais qui souhaitent se démarquer politiquement des Etats-Unis. Cela n'est possible que si notre technologie militaire demeure compétitive au moment où les Etats-Unis accélèrent leurs efforts et se montrent de plus en plus entreprenants sur la scène internationale.

#### Magie du verbe

Un relâchement de la recherche signifierait, à assez court terme, la perte d'une part importante de ces marchés qui entraînerait un renchérissement de nos propres matériels et, ultérieurement, une nouvelle réduction des budgets de recherche. C'est donc bien une spirale infernale qu'il faut se donner les moyens d'éviter. La compétitivité de notre industrie de défense, industrie aérospa-tiale en particulier, est un de nos acquis les plus remarquables; c'est d'un régime tonique, et non pas anémiant, que cette poule aux œufs d'or a besoin.

L'insuffisance financière organique de la programmation proposée ne va malheurensement pas dans le sens souhaité, et si le monde politique peut, à la rigueur, se laisser sé-duire par la magie du verbe bien manié, le monde industriel et tous nos partenaires constateront, une fois de plus et à nos dépens, le découplage entre les intentions affichées par le gouvernement de la République et la réalité - triste réalité – telle qu'elle apparaît au dé-cryptage du projet de loi de pronmation militaire.

Décidément, les pouvoirs successifs ne semblent pas comprendre qu'en matière de désense nationale le flon artistique ne pent pas être une méthode de gouvernement.

(\*) Vice-président de la commi U.D.F. de la défense, ancien député du

Edité par la S.A.R.L. le Monde Gérant :

André Laurens, directeur de la publication Anciens directeurs : Hubert Beuve-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982)



Reproduction interdite de tous articles. sauf accord avec l'administration.

Commission paritaire des journaux



ISPENSER de la rigueur le plan militaire d'équipement - 830 milliards en quatre

ans – est-ce justifié ? · La défense est une notion globale qui dépasse le cadre militaire », disait Charles Hernu. La sécurité d'un pays, en effet, se mesure aussi à la force de frappe de son industrie, à son progrès social, à la conscience, chez les citoyens, d'avoir des valeurs à préserver. Or qu'ont-ils à défendre, les deux millions de chômeurs, les jeunes privés d'avenir, les

par JEAN TOULAT (\*)

< nouveaux pauvres > ? Les sommes affectées à l'armement - inflationniste et moins créateur d'emplois que l'industrie civile - manqueront, plus ou moins, à l'éducation, à la santé, au logement, à la justice, à la culture... Les milliards prévus pour le septième sous-marin atomique, qui, lorsqu'il sera opérationnel en

(\*) Prêtre et écrivain. Auteur de



1994, risque d'être détectable, seraient sans doute mieux employés s'ils vensient compenser, d'une fa-

itiques au Quai d'Orsay.

con plus équitable, les charges fami-liales. Avec un taux de natalité qui n'assure plus le renouvellement des générations, la France s'enfonce dans le vicillissement, la sclérose. Des canons ou des berceaux? J'ajoute : des canons ou du pain ? Quelques jours après l'adoption du dan militaire en conseil des ministres, la F.A.O. jetait un cri d'alarme : quarante millions d'êtres

humains, dont vingt millions d'enfants, risquent de mourir de faim cette année. Comme le disait Josué de Castro: • La bombe n'a pas besoin d'éclater pour tuer des hommes : elle en tue tous les jours en les affamant. > Elle pousse aussi les peuples exploités à la révolte. · Pauvres de tous les pays, unissezvous. Vous êtes la bombe atomique du tiers-monde », lançait naguère le président Boumediène à la conférence d'Alger, qui faisait suite à celle de Bandung.

Certes, le gouvernement français se vent tiers-mondiste. Mais est-il crédible, alors qu'il reste champion du monde, par tête d'habitant, de ces ventes d'armes qui aggravent le sous-développement, nourrissent les conflits régionaux, accroissent l'insécurité sur notre planête ?

Ces pays de la faim nons regardent. La France ne fera-t-elle pas un geste, à propos du plan militaire ? Elle n'a pas encore tenn l'engagememt qu'elle a pris avec la plupart des pays riches d'attribuer 0,70 % de son P.N.B. à l'aide publique anx pays pauvres. Qu'elle prenne sur l'armement une part des 830 milhards pour l'affecter au développement : la meilleure façon d'obtenir la paix, c'est de « préparer la jus-

 RECTIFICATIF. - Par suite d'une confusion, nous avons écrit dans le chapeau de présentation de la nase « Idées » du 14 mai sur l'Is» lam : - Pour Abdul Hamid Ahdab, le réveil islamique est menacé d'avorter s'il ne s'oriente pas dans la voie de la liberté et de la dignité humaine que désignait, à la fin du siè-cle dernier, Cheikh Abdallah Al Alaili ». En fait, il ne s'agit pas de ce dernier, qui est toujours vivant, mais de son prédécesseur Jama) El Dine El Afghani.

je Monde

السخارين ره -. 4 6 W The state of

் என்ன 🗿 A CHE SAIT

: A STEEL F : 44-7 11 12 4 ک معتبدات. 1

Accor 617 an men ye 🦃

150 S 450

. et .4. 1. Table

i transmi 1 1 1 10 NO. 25 24 100 Property of the Control of the Contr

Table 1999

and the same of the same

The lates of the late of the SOFE DESCRIPTION Der ...

Entered to the state of the sta

ATRAVERS Aighanistan

Division DE 19 The state of the s - 13 HORES and derived to \* PERCE The second second 

A PARTIE de service de la constante de Manager and the Street Con-The state of the s

Argentine No. 10 TO SEE SEE PRI TO THE PARTY OF THE PARTY O

State of the state TO THE REAL PROPERTY. to the Same

State of the state

ره شروريت 

Le Monde

:hement

# étranger

# LA FIN DU QUARANTE ET UNIÈME SOMMET FRANCO-ALLEMAND

# Pour Paris, un arrière-goût amer

Les sommets franco-allemands se suivent et auraient tendance à se ressembler. L'affirmation d'une iden-tité de vue à peu près totale entre Paris et Bonn en matière de sécurité occidentale et le constat de divergences assez profondes dans le do-maine économique laissaient, à l'issue des quarante et unièmes consultations régulières entre les deux pays, mardi 17 mai, une impression de déjà vu. Tout comme l'accent mis sur la coopération technologique et militaire...

Pourtant les circonstances donnent à la répétition de certaines situations une signification qu'elles n'avaient pas nécessairement au début. Ainsi de la position française sur les projets de l'OTAN : il n'était pas indifférent que, le jour-même où les pourparlers américanosoviétiques reprenaient à Genève, M. Mitterrand redisc clairement que Paris ne ménagerait pas son sou-tien à Bonn au cas où, faute d'accord acceptable entre les deux Grands, la R.F.A. devrait entreprendre à la fin de l'année l'implantation des Pershing et des missiles de croisière sur son sol, telle que la prévoit la « double décision » de l'alliance.

Certes, le président de la Républi-que a insisté, en même temps, sur le fait que la France voulait encore espérer le succès des négociations, et que leur échec serait « dangereux pour tous ». Et il en a profité pour redire que la France, « qui est dans une situation originale » au sein de l'alliance atlantique, « n'entend pas entrer dans la discussion sur la prise en compte de ses forces » dans les calculs sur les potentiels respectifs de l'OTAN et du pacte de Var-

Mais l'essentiel était que M. Kohl quitte la France avec la certitude que Paris ne lui marchanderait pas son appui (alors que l'automne pourrait bien être « chaud » en R.F.A. s'il faut vraiment y procéder à de premières implantations d'euro-missiles), quels que soient, par ail-leurs, les différends économiques entre les deux pays.

Pour le reste, c'est bien d'un constat de désaccord qu'il s'est agi. Un constat établi, certes, sur le ton de la franchise navrée, et sans que l'amitie franco-allemande, a-t-on abondamment souligné de part et d'autre, ait eu à en pâtir le moins du monde. Mais la déception que l'on avait pu éprouver du côté français lors du précédent sommet, en octobre 1982, à Bonn, n'a pu que croître cette fois-ci. Ce désaccord est patent à propos

de la demande française de relance allemande. Le chancelier s'en est tenu, dans ses entretiens avec M. Mitterrand comme au cours de la conférence de presse finale, à des formules poliment évasives : « Je suis persuadé que la stabilisation économique en République fédérale et la relance la plus rapide possible favoriseront l'intérêt des Allemands pour les produits français », a-t-il notamment déclaré. Mais Paris n'a pu obtenir aucun engagement plus précis de Bonn, et donc aucun espoir sérieux de voir se réduire l'énorme déficit des échanges commerciaux bilatéraux. Un déficit qui, avec plus de 38 milliards de francs en 1982, représente plus du tiers du total

français.

De même pour la proposition Il s'est également montré beauqu'avait récemment formulée M. Mitterrand devant l'OCDE, en coup plus catégorique que M. Kohl dans l'établissement des responsabidemandant l'organisation d' « un lités américaines dans la crise acnouveau Bretton-Woods ». Les pre-miers commentaires enregistrés du tuelle ; « Il n'est pas normal que le

côté français pouvaient laisser croire déficit budgétaire américain soit crétion sur ce sujet dans le huis clos que M. Kohl avait prêté à cette ini-tiative une oreille plus complaisante payé par nous, que ce déficit entre- des séances de travail, s'est publique la semaine dernière. Il semble finalement qu'il n'en soit rien, même si la courtoisie un peu cérémonieuse causes du déséquilibre mondial. » Le chef du gouvernement de Bonn, dont il fait montre dans tous les échanges franco-allemands a pu le tout en assurant que la question seconduire à présenter sous le jour le rait l'objet de « discussions intenplus amical possible son évident manque d'enthousiasme. sives - à Williamsburg, avait indiqué non sans une pointe de perfidie S'agissant du prochain sommet de qu'il n'avait pas pour habitude « de critiquer la politique d'un pays ami Williamsburg, M. Mitterrand est allé bien au-delà des espérances »

et de l'. optimisme » exprimés par Quant à la coopération militaire, le chancelier Kohl. Le président elle a au contraire permis aux deux français a insisté sur la nécessité de délégations de se féliciter des pro-grès enregistrés; tout comme, d'ailrefuser que cette rencontre entre les sept pays occidentaux les plus indus-trialisés « se transforme en une leurs, une envie manifestement commune de donner un nouveau conférence sur le commerce Estdynamisme à la Communauté, dont Ouest >, autrement dit en une admole prochain conseil a été reporté aux nestation du président Reagan à l'égard de ses partenaires à propos 17, 18 et 19 juin à Stuttgart, en raison des élections britanniques du 9. La construction d'un hélicoptère ande leurs relations commerciales avec tichar franco-allemand (lire par ailleurs) ne devrait plus désormais rencontrer d'obstacle majeur, même s'il reste aux experts et au Bundestag à

se prononcer. Le chancelier, qui avait pourtant recommandé la dis-

tienne des taux d'intérêt si élevés, et quement réjoui de l'état d'avanceque le niveau du dollar, arreignant ment du projet, sans doute pour les sommets actuels, soit une des achever de rassurer les Français, particulièrement attachés à sa réussite. De même avait-il, quoique irrité par les déclarations de Mª Cresson sur les normes techniques ouestallemandes restreignant les importations de produits français outre-Rhin (le Monde du 18 mai), indiqué qu'on allait s'efforcer d'établir . des normes européennes et pas seule-

ment bilatérales ». Ces considérations apaisantes, ces ménagements entre alliés et partenaires, la tonalité générale fort amicale des consultations (M. Kohl n'avait-il pas pris son petit déjeuner rue de Bièvre, au domicile personnel du chef de l'Etat, et slâné avec lui dans le quartier avant de gagner l'Elysée?) étaient là pour montrer que la coopération entre Paris et Bonn survit décidément aux aléas de cela ne pouvait suffire à empêcher que ce quarante et unième sommet laisse à ses participants français un arrière-goût qui ressemble sort à

#### Accord en vue pour la construction en commun d'un hélicoptère

A la suite de la rencontre, le mardi matin 17 mai, entre MM. Manfred Woerner et Charles Hernu, ministres de la défense, respectivement, de la République fédérale d'Allemagne et de la France, les deux pays sont, dit-on de source officielle, en bonne voie d'aboutir à un accord sur la construction, en commun, d'un hélicoptère qui scrait capable de remplir des missions de lutte antichars et anti-hélicoptères. Avant toute conclusion, formeile, d'un protocole d'accord intergouvernemental, il semble que M. Woerner, soucieux de ne pas rééditer les conditions dans lesquelles un précédent accord sur un nouveau char de combat s'est finalement soldé par un échec, ait voulu préalablement informer le Parlement ouest-allemand de cet important projet d'armement.

Depuis de longs mois, déjà, les deux pays discutent, à l'occasion de comités techniques et industriels, de la possibilité d'harmoniser les be-soins en nouveaux hélicoptères de leurs armées de terre. Dans le cas de l'Allemagne fédérale, il s'agit, en priorité, de la conception d'un hélicoptère de lutte autichars, de jour temps. Dans le cas de la France, l'intérêt se porte davantage sur la construction d'un hélicoptère, dit d'appui et de protection, pour la lutte anti-hélicoptères et contre la menace aérienne, de façon à dispo-ser d'une « machine volante » protégeant d'autres hélicoptères.

Une solution pour le gouvernement onest-allemand consiste à acheter cette catégorie de matériels aux Etats-Unis, où il existe déjà, on à s'associer avec un constructeur américain pour la construction d'un modèle répondant aux besoins spécifiques de la Bundeswehr. La France, au contraire, a toujours conçu ce projet comme devant être un exemple de la relance, jugée nécessaire à Paris, de la coopération militaire entre les deux pays, conforme au traité d'amitié conclu en janvier 1963.

A 1 7 7 7 7

Durant leurs discussions, la France et l'Allemagne fédérale sont parvenues à des compromis techniques et opérationnels sur les caractéistiques et les performances de l'hélicoptère choisi : le but est, en effet,

Afghanistan

• UNE DIVISION DE L'AR-MÉE ROUGE, soit environ cinq

mille hommes, a été récemment

envoyée d'Union soviétique pour renforcer la garnison de Hérat, dans l'ouest de l'Afghanistan, où

la résistance vient de subir un sé-

rieux revers, a-t-on appris, le mardi 17 mai, à Islamabad, de

source diplomatique occidentale.

mière fois depuis l'intervention

militaire soviétique en Afghanis-

tan, voici trois ans et demi, que

des effectifs de cette importance

sont envoyés dans la province de

Hérat, limitrophe de l'Iran. -

Selon cette source, c'est la pre-

A TRAVERS LE MONDE

de concevoir, à partir d'une plateforme commune de base et d'équipements comparables au départ, une version ouest-allemande d'hélicoptères antichars et une version francaise d'hélicoptères antihélicoptères, pour l'appui et la protection. Ce nouvel hélicoptère biplace devrait peser un peu plus de 4 tonnes et voir le jour vers 1990.

L'hélicoptère antichars ouestallemand devrait être armé des missiles, dits de troisième génération, que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne fédérale ont décidé, en février dernier, de concevoir en coopération. En revanche, l'hélicoptère français d'appui et de protection sera, dans un premier temps, équipé de canons pour la chasse contre les hélicoptères adverses et, ultérieure-

hélicoptères, la France tire une version anti-chars armé, pour le milieu de la prochaine décennie, des missiles du nouveau modèle.

A l'issue de leur réunion, les deux ministres de la défense sont convenus de demander à leurs délégués généraux pour l'armement d'examiner les derniers détails techniques restés en suspens à l'occasion de rencontres bilatérales qui auront lien dans les semaines prochaines. Il est prévu, d'autre part, que M. Woerner informera le Bundestag de l'évolution des discussions, au niveau politique, entre les deux pays. Le projet est d'importance, puisque le coût de son seul développement (recherches, études et essais du prototype) est évalué à 4 milliards de francs (dont 800 millions de francs ment, de missiles à plus grande dis-tance. Il n'est pas exclu, ensuite, que, de cet hélicoptère anzi-moitié de ces investissements. à la charge des industriels). La part de la France serait supérieure à la

#### Un responsable soviétique éveque les « représailles automatiques » qui suivraient un tir des euromissiles américains

C'est un tableau apocalyptique des dangers d'une guerre nucléaire et de ses conséquences pour l'humanité qui a été présenté par plusieurs orateurs soviétiques au cours d'une conférence réunissant cinq cents savants, dont cinquante étrangers, et qui s'est ouverte mardi 17 mai à

L'académicien Blokhine a estimé. selon l'agence Tass, qu'une guerre nucléaire totale pourrait entraîner la mort d'« d'un tiers de l'humanité », le nombre total des victimes pouvant dépasser deux milliards de per-sonnes. Le général Akhromeev, pre-mier chef adjoint de l'état-major général a dénoncé le « concept américain de guerre nucléaire limitée », et affirmer que, si un conflit

Pour sa part. M. Alexandrov, président de l'Académie des sciences de I'U.R.S.S., a mis en garde contre l'installation en Europe occidentale

che péroniste, qui estime qu'ils

ont été enlevés par des membres du commandement de la II- ar-

mée et aussitôt exécutés. Le

consul d'Italie à Buenos-Aires a

exprimé la \* préoccupation \* de

son gouvernement concernant les

circonstances de la mort d'Os-

valdo Cambiasso. - (A.F.P.,

des fusées américaines Pershine-2. dont les « cinq à sept minutes » de vol empêcheraient complètement, selon lui, la prise de mesures visant à éviter la guerre, qui restent encore possibles avec les trente minutes de préavis des engins intercontinentaux. Il a ajouté, selon le correspondant à Moscou du Washington Post

: « Tout ce qui reste ce sont les représaille automatique, par tous les movens disponibles, contre toutes les cibles sur les territoires de tous les adversaires potentiels. >

[Le 29 novembre dernier, l'agence Novosti avait déjà évoqué, en se réfé-rant aux « milieux militaires soviéti-ques », la même menace du déclenche-ment « immédiat » de représailles en ment « immédiat » de représailée et cas d'alerte en provenunce des euromissiles américains. Cette prise de position avait été qualifiée par la suite de « non officielle » par des porte-parele soviétiques. On note à ce propos que l'agence Tasa n'a pas reproduit les propos de M. Alexandrov sur les « représailles

éclate, « ce sera une guerre générale avec toutes les conséquences qui en découlent ».

> ciamer la liberté d'expression en lieu après la réunion d'une assemblée extraordinaire » du conseil des journalistes de San-tiago, qui analysé - les divers

#### Reuter. Botswana

 RAFLES ET EXPULSIONS. -Des rafles ont été effectuées, mardi 17 mai, dans plusieurs villes du Botswana, et plus de deux cents étrangers, des ressor-tissants zimbabwéens pour la plupart, expulsés. C'est la première fois que le gouvernement du Botswana entreprend une telle action contre les réfugiés, qui, selon les autorités, aggravent les problèmes de l'emploi et du logement, ainsi que celui de la crimi-nalité. – (A.F.P.)

#### Chili

 MANIFESTATION DE JOUR-NALISTES. - Une centaine de journalistes out manifesté mardi 17 mai dans les rues de Santiago aux cris de « liberté ! » et « Nous ne nous tairons pas! » pour rédans le pays. La manifestation a évènements mettant en péril la li-berté d'information et d'expression au Chili . Les journalistes ont défilé dans le centre de la ville sans incident. - (A.F.P.)

#### Corée du Sud

• LE PRINCIPAL DIRIGEANT DE L'OPPOSITION en Corée da Sud, M. Kim Young-sam, en prison depuis juin dernier à Séoul, a commencé, ce mercredi 18 mai, une grève de la faim pour réclamer le retour de la démocratie dans son pays. La décision de M. Kim coïncide avec le troisième anniversaire de la rébellion de Kwangju, qui avait commencé par une manifestation antigouvernementale et pacifique d'étudiants, et s'était achevée par la mort de cent quatre-vingts personnes. M. Kim avait été arrêté en juin 1982, après la publication d'une interview très critique à l'égard du président Chun Doohwan dans le New York Times. -(A.F.P.)



L'imagerie médicale Voir les atomes par Richard Portier et Alain Bourret La synthèse des images par Francis Coupigny Les télévisions de demain par Dominique Nasse Les images en relief par Jean Bulabois et Gilbert Tribilion Les services d'images par Bernard Lorig par Michel Henry Les mirages et illusions Les images dans le cerveau par Michel Imbert

15 grands articles inédits

La photographie enzymatique

etc...

NUMERO SPÉCIAL n° 144 - 28 F - En vente partout.

| <b>OFFRE</b><br>Étranger |  | ВО | NNEMENT | Un an | : 160 | F av | lieu | de 2 | 20 F* |
|--------------------------|--|----|---------|-------|-------|------|------|------|-------|
|                          |  |    |         |       |       |      |      |      |       |

| Profession  | Chèque bancaire          |
|-------------|--------------------------|
| Adresse     |                          |
|             | mandor                   |
| Code postal | a Lordre de la Recherche |

Prix de vente au numero

par Igor Bérézine

Argentine • DEUX DIRIGEANTS PÉRO-NISTES DE GAUCHE TUES

(A.F.P.)

PAR LA POLICE. - Ces deux hommes, Osvaido Cambiasso, un Argentin qui avait pris la natio-nalité italienne il y a deux ans, et Eduardo Pereyra, ont été tués samedi 14 mai, au cours d'une fusillade avec les forces de l'ordre, dans la banlieue nord de Buenos-Aires, affirme la police. Cette version est contestée par la gau-

#### Autriche

#### M. Fred Sinowatz est chargé de former un gouvernement de coalition socialo-libérale

Vienne. - M. Fred Sinowatz, vice-chancelier et ministre de l'éducation, a été chargé, mardi 17 mai, par le président de la République de former le gouvernement. M. Sinowatz dirigera une coalition socialo-

Cette « petite coalition » a été anprouvée par les délégués du parti socialiste réunis en congrès à Vienne, à l'issue d'un débat difficile. Le conflit qui avait éclaté au sein du parti à propos de la nomination de M. Friedrich Peter, chef du groupe parlementaire libéral et ancien offiier SS, à la vice-présidence du Parlement a été désamorcé par la renonciation de M. Peter à sa candidature. Il a tiré les conséquences d'une vague de protesta-tions qui risquait d'hypothéquer lourdement l'avenir du nouveau gou-vernement. Il reste néanmoins un certain malaise parmi beaucoup d'Autrichiens qui n'ont pas apprécié

Chancelier

malgré lui

Le chef du gouvernement dé-

signé, M. Fred Sinowatz. vice-

chancelier dans le dernier cabinet

Kreisky depuis 1981 et ministre de l'éducation depuis 1971, n'accède pas à la chancellerie

par ambition, mais pour répondre

à l'impératif de l'heure. Chance

De notre correspondante

l'appui massif apporté à sa candidature par les dirigeants du parti socia-

Malgré le vote quasi unanime du Congrès, la coalition socialo-libérale reste controversée au sein du parti. Les orateurs au Congrès ont notamment souligné les divergences de vues entre socialistes et libéraux en matière économique et idéologique. Il sera difficile de trouver un dénominateur commun, étant donnée la volonté déclarée des libéraux de démanteler en partie l'Etat-providence et de bannir le dirigisme de la politi-que économique. L'exemple de la coalition socialo-libérale en R.F.A. et de son éclatement a été cité à plusieurs reprises, et les mises en garde contre une « ouverture à droite » du parti ont été nombreuses.

Trois des quinze ministères reviendront aux libéraux : commerce

et industrie, défense et justice. Des secrétaires d'État libéraux seront nommés aux ministères des finances, de la santé et de l'agriculture. Il s'agit incontestablement d'un succès pour un parti qui, au cours des vingt dernières années, a cours des vingt dernières années, a du changement de pouvoir, ni même constamment perdu des électeurs et du retour à la démocratie en 1974. qui ne représente plus que 4,9 % du même si - c'est le revers de la mécorps électoral.

Le nouveau chancelier, M. Fred

WALTRAUD BARYLI.

#### La brillante carrière dans les Waffen SS de M. Friedrich Peter dirigeant du parti national libéral

Dans leur accord de coalition, les ux partis, socialiste et national libéral (F.P.OE.), avaient décidé de faire élire le dirigeant historique de ce dernier parti, le septuagénaire Frie-drich Peter, à la présidence du Parle-ment. M. Peter avait déjà été choisi en 1975 par M. Bruno Kreisky comme éventuel partenaire. C'est à cette occasion que les Autrichiens avaient découvert son passé. Le chef du centre de documentation juif, M. Simon Wiesenthal, avait, en pleine campagne électorale, apporté des détails sur le rôle du chef du F.P.OE. pendant la guerre.

Militant nazi de la première heure, M. Peter s'enrôle volontairement, a l'âge de dix-huit ans, dans les SS, II est affecté à la première brìgade d'infanterie SS, qui a pour mission principale l'extermination des populations uives et gitanes dans les territoires conquis à l'arrière du front en U.R.S.S, dans la région de Minsk. Sur les cinq mille membres de cette brigade, trente et un seront décorés - permi eux le SS Unterscharfuehrer (chef de groupe) Friedrich Peter. En novembre 1942, il fait partie d'un groupe de vingt-huit officiers séleconnés pour participer au stage de formation pour les chefs SS. Le 1" septembre 1944, M. Peter accède à l'échelon le plus élevé en devenant « chef supérieur d'assaut » des Waffen SS.

mière brigade d'infanterie SS à laquelle il appartenait a tenu un « carnet de guerre » qui énumère minutieusement, village par village, jour par jour, les liquidations de milliers de juifs et de quelques autres civils soupçonnés de sympathies colcheviques ». Des détails particulièrement atroces ont encore été révélés lors d'un procès en 1974 à Traunstein en Basse-Autriche, où un cemarade de régiment de M. Peter fut condamné à quatre ans de prison pour avoir participé à la liquidation de quatre-vingts hommes, femmes et enfants. Dans l'acte d'accusation, on peut lire : « Sans aucune explication, les villageois ont été contraints de s'agenouiller au bord d'un fossé par groupes de six. Ensuite, ils ont été abattus d'un coup de fusil tiré à 2 mètres de distance par un nombre égal de soldats. Les mères avaient été forcées de tenir leurs petits enfants de sorte que la rafale leur tra verse la tête. >

Si, effectivement, aucune preuve de la participation personnelle de nible, on sait que la 5º compagnie, à laquelle il appartenait, a pris part à la liquidation de mille quatre-vingt-neuf juifs dans le village de Leitschitky.

Jacobo Timerman

Quand M. Simon Wiesenthal, en 1975, révèle le passé de M. Peter, la réponse ne se fait pas attendre. Ma elle vient presque uniquement de M. Kreisky, qui se porte avec un achamement inoui au secours de celui qu'il a choisi comme vicechancelier au cas où un gouverne-ment de coalition serait nécessaire. Bien sûr, c'est toute la stratégie du parti socialiste - affaiblir son principal adversaire, le grand parti populiste, en valorisant son petit rival à droite, la F.P.OE. - qui est en jeu.

Mais la réaction de M. Kreisky désse, et de loin, ce pur raisonnement tactique. Il déclenche une vrais campagne anti-Wiesenthal. Il accuse M. Wiesenthal, entre autres, d'organiser une ∢ mafia », d'être un menteur et d'avoir entretenu d'étroites relations avec la Gestapo durant la guerre. Le Deutsche National und Soldaten Zeitung (1) applaudit, quelques intellectuels s'indignent, mais aucoup d'Autrichiens se réjouissent de voir un chanceller d'origine juive dire tout haut ce qu'ils ont coutume de se dire tout bas, centre eux », dans les tavernes ou les cercles d'anciens combattants.

Cetta fois, M. Simon Wiesenthal a été relayé par un courant assaz large Car les règles comptables (et, à la li-de journalistes, jeunes politiciens et intellectuels de divers camps, qui se sont indignés de la candidature de lioppés font pr M. Peter à la présidence du Parlement et viennent finalement d'avoir raison d'elle.

(1) Journal néo-nazi édité en R.F.A. ingénieuse, la maîtrise de la société

#### Le socialisme grec face aux réalités économiques

(Suite de la première page.)

Mais sa société et son économie ouffrent de maux structurels, pour ne pas dire de maladies cong tales, autrement pernicienses, Raroment, dans le monde occidental auquei la Grèce est réputée appartenir et auquel elle a tant apporté, l'art du trompe-l'œil aura été poussé aussi loin. Et cette situation ne date pas daille - la liberté facilite le trucage.

· Les socialistes voulaient mettre Sinowatz, est un homme du un terme à tout cela, maraliser et consensus. Mais une série de ques- rationaliser l'économie, explique un tions énineuses - assainissement du observateur étranger. Rien entendu budget, dont le déficit atteindra, se- en quelques mois, le système a relon les experts, le chiffre record de pris le dessus, digéré les vellétés ré-100 miliards de schillings ; réforme de l'assurance sociale, déficitaire ; les autres, et donné sans le vouloir restructuration du secteur nationa- d'excellents arguments à ceux pour restructuration du secteur nationa-lisé, déficitaire lui aussi – mettra la révolution, le coup de balai au dy-

#### Le déficit nationalisé

Lors de son arrivée au ponvoir, en octobre 1981, M. Papandréou s'est lancé dans une politique économique « à la française », misant sur une relance par l'accroissement de la demande, celle-ci étant stimulée par d'importantes mesures à caractère social. Retraites et pensions ont été revalorisées (voire créées, comme pour les agricultrices), le salaire minimun a été augmenté, et les rémunérations indexées sur le coût de la vie. Pour résorber le chômage, le nouveau gouvernement a aug-menté le nombre des fonctionnaires, déjà considérés comme trop nombreux durant l'« ère Caramanlis», et étendu encore le secteur public, pourtant très vaste : 90 % des banques grecques y appartenaient avant même le changement d'équipe à Athèn

Encore ne s'agissait-il là que d'une partie du programme de natio-nalisations sociales. Certains secteurs d'intérêt national, comme celui des mines, des industries d'armement, de la cimenterie, etc., nécessitaient en réalité des études minutieuses avant que la décision soit prise : on s'est aperçu à l'usage souvent trop tard - qu'il s'agissait d'entreprises en état de cessation de paiement, ou, au minimun, terriblement endettées auprès des banques

De sorte que l'on a surtout natio-nalisé des déficits et des faillites. prévalent dans les autres pays dévomilieux d'affaires grecs, figure d'archaismes ou de naïvetés dommageables à la recherche bien comprise du profit maximal. L'art de la faillite

fantôme et la pratique de la « cavalerie » font pour aussi dire partie du B.A.-BA de l'homme d'affaires

« Nous avons tout de même obtenu certains résultats, estime M. Périclès Néarchou, proche conseiller de M. Papandréou. Le vrai combat, dans l'immédiat, c'est celui que nous menons pour la rence. Il commence à l'échelon du village, où permis de construire et prêts aux particuliers font désormais l'objet d'une procédure rigoureusement publique, et va jusqu'aux plus grosses firmes. Mais c'est une œuvre de longue haleine, et il ne faut pas se dissimulei qu'elle se heurte à des décennies de laxisme, pour ne dire plus. »

D'une manière générale, les entreprises publiques connaissent un défi-cit qui, dans l'échelle non écrite des manx économiques, va du préoccu-pant au considérable. Comme l'inestissement privé est devenu très faible, sanf dans le domaine de la spéculation immobilière et foncière, il faut trouver des capitaux publics, à la fois pour financer ce déficit d'exploitation et, malgré tout, pour investir. Par bonheur, si la capacité d'emprunt de la Grèce commence à se réduire sur les places étrangères, du moins son endettement extérieur demeure-t-il pour l'instant dans des limites acceptables, de l'ordre de 6 milliards et demi de dollars. Mais es réserves en or et en devises de la Banque de Grèce ne couvriraient guère plus de deux ou trois semaines

#### Une réduction modeste de l'inflation

Il se pose donc an pays un problème de plus en plus grave de de-vises. Les rentrées «invisibles», mme on dit dans le jargon de la comptabilité nationale, out toujours plus ou moins compensé le déficit de la balance commerciale, grâce aux revenus du tourisme et aux transferts de fonds venus des Grecs de l'étranger. Mais ceux-ci sont de plus en plus réticents à envoyer leur argent à la mère patrie depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir, cependant que les effets des restrictions apportées à la circulation à l'étranger des touristes français, traditionnelle-ment nombreux ici l'été, sont redoutés par le gouvernement

Quant à l'opération-séduction tentée en direction d'éventuels investisseurs étrangers, elle paraît, pour l'instant, assez infructueuse. Les grandes espérances fondées naguère sur les capitanx arabes en particulier - notamment ceux de l'Arabie Saoudite - n'ont guère été suivies d'effet, malgré l'inflexion « papandréiste » d'une diplomatie grecque de tous temps favorable aux pays islamiques.

Les banques étrangères, de leur côté, sont plutôt enclines à réduire leurs activités (voire à fermer leurs bureaux) qu'à les développer. D'installation souvent récente, liée à l'es-sor de la marine marchande, mais aussi à l'entrée de la Grèce dans le Marché commun, elles se beurtent généralement à deux problèmes : le manque de drachmes et les grèves à répétition - déjà cinquante-trois jours de travail perdus cette année...

Sur le front de la lutte contre l'inflation, le gouvernement de gauche a obtenu des résultats plus encourageants. Mais ils restent modestes : Mais le Parlement demande aussi on est passé d'environ 25 % en 1981 que chacun des membres de la Com- à 21 % en 1982, et les pouvoirs pumunauté tienne compte de cette blics assurent pouvoir descendre au-orientation dans ses relations bilatérales. Surtout, précise le texte, lors-que les relations commerciales il est vrai. La dévaluation imporl'étendent au domaine « des ventes tante de la drachme opérée fin 1982 d'armes ou des transferts de techno-logies nucléaires et de pointe ». Le Mais, compte tenu de l'importance logies nucléaires et de pointe ». Le débat a fait éclater quelques dontes à ce sujet. M= Simone Veil, porteelle a aussi eu un effet néfaste sur le coût de le vie

Cette situation a conduit M. Pade mettre au point des sanctions éco-nomiques concertées contre l'Afri-que du Sud. « Sommes-nous prêts à interrompre nos livraisons d'armes, remplacer par des paliers de hausse s'est-elle écriée, au risque de devoir des rémunérations, en application de fermer nos entreprises et d'accepter conventions collectives renégociées. Mais ce coup de frein apporté à la bausse de la masse salariale provodans son entourage, des ordres de réquisition tout prêts pour certains services publics dont les arrêts de travail risqueraient de porter un coup très dur à l'économie et à la vie quotidienne des Grecs.

#### Retrouver la confiance ?

Après un an et demi de pouvoir socialiste, on a ainsi trop souvent l'impression que le gouvernement, s'il a su faire d'importantes réformes sociales, n'a toujours pas de vraie politique économique. Il a déjà épuisé, sans grand bénéfice, deux ministres des finances, et le plan | ques heures. - M. S.

quinquennal pour 1983-1987 n'est toujours pas publié, bien qu'il ait été promis pour novembre 1982. Aux lernières nouvelles, il poerrait voir le jour à la fin du mois. Permettrat-il d'y voir plus clair et de cerner en-fin la stratégie industrielle de la gauche? Mais celle-ci ne risque t-elle pas, en paraissant « programmer » délibérément la réduction du pouvoir d'achat, d'aller vers une épreuve de force avec les syndicats, et avec un parti communiste visiblement de plus en plus embarrassé par une certaine solidarité formelle avec un pouvoir auquel il n'est pas assoLe Saint-Side

du voyage

. . Lø

್ಷ ಬ್ಯಾಪ್ಕಾಡಕ್ಕೆ ತಿ

; theffe

-- 12 4312

. ...µ4 ≛

A CHARGE &

1.0 Six

Un parti fave

du général Ex

. .

~ · ·

.: .: - -

.---

こう・・・・・・・・・・ 対抗な関係を

· 1

THE STATE OF THE S

e Tito de la calenda Mento

The second of the second of

the many many and the

in in a series and

\* 7 T T

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

19

**医电影 医电影** 

AT CAMPAGE

JULINESS FREE organisers par [3

TRE JULY EN FR.

and the same

THE IN SEC. SEC. S. STATES OF THE PARTY OF T

District Control of State of S

A STATE OF THE STA

STATE STATE OF THE PARTY OF THE

Section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sectio

Committee | Company of

More A Marie A Constitution of the second

The same of the sa

THE R. ASSESSED.

1

to the state of the same of the first state of the same The second secon

Many on France

the same of the sa

the second second

and the second

limelago empe se im

Ce serait d'autant moins évitable si le péril montant du chômage s'ac-centuait. On manque de statistiques fiables à cet égard : il touche en principe environ 8 % de la popula-tion active potentielle, mais en réalité plus de 10 % sans doute. Les eunes sout particulièrement touchés, et les professions de foi gouvernementales, assurant que l'on va créer soixante-dix mille emplois, dont vingt mille pour les « premiers demandeurs », ne parviennent à cal-mer l'inquiétude qui croît dans l'opinion sur ce terrain difficile.

Lourdement désayantagée par des décennies de mauvaises habitudes. nar la méfiance des investisseurs de vant l'« expérience socialiste » et par les premiers résultats compta-bles d'une politique qui a proclamé la primauté du social sur l'économique, la machine industrielle et commerciale grecque n'a pourtant pas que des handicaps. Ce pays dispose - c'est la qualité de ses défauts d'une étomante facilité d'adaptation. Son sous-équipement industriel l'a paradoxalement protégé de certains effets de la recession, cependant que le gouvernement faisait un effort exceptionnel en faveur de la modernisation de l'agriculture (ellemême soumise, il est vrai, à des conditions géo-climatiques peu favorables). Il n'est pas dépourvu de ressources énergétiques et produit même i milion de tonnes de petrole par an. Sa marine peut connaître un nouvel essor si les échanges économiques mondiaux entrent dans une nouvelle phase de développement.

Mais à ce redressement, il faudrait un immense effort civique. Un de ces ressaisissements qui s'inspirent plus qu'ils ne décrètent, sant à basculer dans un système autoritaire dont, à l'évidence, M. Papandréou ne veut pas. La gauche hellénique est-elle encore en mesure de susciter une telle adhésion populaire autour d'un projet économique, politique et social ? Et saura-t-elle redéfinir ce projet en fonction des enseignements de ses vingt premiers mois de pou-

Les « décus du socialisme », nombreux dans les grandes villes comme Athènes, Thessalonique, Patras ou Larissa, sont encore rares dans la Grèce des campagnes, où l'on n'oublie pas que les espoirs suscités par le « changement » d'octobre 1981 le fameux Allahi - ont trouvé un commencement de réalisation en faveur des plus démunis. Mais le même phénomène qui avait porté sur une vague triomphale le Pasok de M. Papandréou vers le pouvoir, et qui était d'abord la modernisation, l'urbanisation et l'industrialisation du pays, si timide que fût encore ce dernier phénomène, risque au-jourd'hui de se retourner contre lui. Sans que l'on puisse dire encore qui profiterait de ce choc en retour.

BERNARD BRIGOULEIX

# Italie **A Rome**

#### HOLD-UP MANQUÉ **DES BRIGADES ROUGES**

(Correspondance)

Rome. – Un hold-up manqué dans un bureau de poste, suivi d'une prise d'otages, a replongé, le 17 mai, pendant cinq heures la capitale ita-lienne dans l'atmosphère des « an-nées de plomb ». Les employés de l'établissement ont réussi à donner l'alarme. Après un échange de coups de feu, la police s'est emparée d'un des terroristes. Un second a réussi à s'enfuir. Le troisième, retranché avec deux otages dans le bureau de poste, s'est finalement rendu après une longue négociation.

Les auteurs de cette attaque étaient des brigadistes du Mouvement communiste révolutionnaire pour le pouvoir proiétarien armé. une fraction des Brigades rouges. Ce groupe a revendiqué en un peu plus d'un an deux meurtres et une tentative d'assassinat, tous effectués contre des membres du personnel de la prison romaine de Rebbibia. Le 29 janvier dernier, il avait notamment séquestré chez elle une gardienne de cet établissement carcéral, qui avait été tuée d'une balle dans la tête après une lugubre parodie de procès profétarien de quel-

#### lier malgré lui, il a avoué avec la sincérité et la simplicité qui lui nt propres que sa nomination lui a fait passer une nuit blanche.

Néanmoins, M. Sinowatz ne se considère pas comme une « solution de rechange ». # a clairement laissé entendre au'll n'a pas non plus l'ambition de Kreisky, en dépit de l'admiration, voire de l'amitié, qu'il éprouve pour son prédécesseur.

Né en 1929 à Neufeld, dans le Burgenland (province du sud de Vienne, limitrophe de la Hongrie), d'une famille ouvrière croate, M. Fred Sinowetz est un homme de l'appareil du parti. Après avoir fait des études de germaniste et d'historien, il entre dans les services du gouvernement de sa province. Député à la Diète du Burgenland en 1961 et secrétaire du parti socialiste du Land, il réussit à réorganiser le parti et en 1964, la plus puissante formation politique de la province. Fort de ce succès, il devient président de la Diète et chef de la section culturelle du gouvernement provincial.

#### Un don précieux

M. Sinowatz est chargé en 1971 de la direction du ministère de l'éducation et de la mise en œuvre de la grande réforme scolaire chère aux socialistes. Confronté à l'opposition massive des conservateurs, le ministre de l'éducation, à force de tolérance, arrive pas à pas è surmonter l'hostilité des adversaires de la réforme et à s'entendre avec les conservateurs. Homme de dialogue, M. Sinowatz n'a cependant jamais trahi ses convictions so-cialistes. Ce don de rechercher le compromis lui sera sans aucun doute précieux dens le direction

#### Le Parlement européen demande « une politique communautaire des droits de l'homme »

Strasbourg. — Le Parlement européen demande que la Commu-nauté européenne développe, à l'instar de ses politiques régionale, sociale ou énergétique, une véritable politique des droits de l'homme dans ses relations avec les pays tiers. A une écrasante majorité, les parlementaires - le vote a été acquis par 185 voix contre 10 et 9 abstentions - se sont prononcés pour ce programme réclamé par la commission politique dans le rapport de M. Gérard Israel (Démocrate européen de progrès, France).

#### De notre correspondant

La Communauté entretient des rapports économiques avec la grande majorité des pays du tiers-monde et des relations privilégiées doublées d'une assistance financière avec le continent africain, la zone des Antilles et les pays du Pacifique – les pays A.C.P. – à travers la convention de Lomé. Or la plupart de ces Etats figurent sur la liste noire d'une cinquantaine de pays dressée par la commission politique pour leurs atteintes aux droits de l'homme. Les pays de l'Est, l'Union soviétique en particulier, ne sont pas oubliés pour autant, ni le monde arabe et les États du Proche-Orient, y compris Israel pour les violations intervenues dans les territoires oc-

La résolution adoptée invite la Commission de Bruxelles à se réfé-rer aux droits de l'homme dans ses relations extérieures, dans la perspective « d'une politique commu-nautaire des droits de l'homme globale et cohérente ». Première application de ce principe, un groupe de travail « Droits de l'homme » devrait être créé dans le cadre des relations C.E.E. - A.C.P. pour suivre la situation dans les pays signataires.

Au niveau de leur propre coopération politique, les pays membres de la Communauté devraient coordonner leurs positions dans les instances internationales, à l'ONU en premier lieu, et y demander la création d'un haut commissaire et d'un procureur des Nations unies pour les droits de l'homme, tout en évitant la politisation de ces efforts.

parole du groupe libéral, a relevé coût de la vie. que les Dix avaient été incapables ne augmentation du chômage? ...

En passant au vote, le Parlement n'est pas resté logique avec lui-même. Si le texte dénonce l'attitude des pays de l'Est, celle de la plupart permanence sur son bureau, dit-on des Etats d'Amérique latine ou de l'Afrique du Sud, la majorité de centre droit du Parlement (chrétiensdémocrates, libéraux, conservateurs britanniques) y a éliminé toute référence à des bastions de l'Occident en Asie comme les Philippines, l'Indorésie, la Malaisie ou la Thatiande. Une attitude qu'avaient eue à l'avance les communistes français dans leur refus de prendre part au vote, tout en renouvelant leur proposition de créer une commission d'enquête - sur les violations des droits de l'homme au sein de la Communauté européenne » elle-même.

JEAN-CLAUDE HAHIN.

< Avec une tendresse mêlée d'étonnement et de colère. avec des exportements excessifs. Jacobo Timerman regarde les Iscaeliens changer.>> LES NOUVELLES LITTERAIRES LIANA LEVI << Son livre sur la guerre du SYLVIE MESSINGER Liban déclenche une violente polémique.>/ Prix : 57 F LIBERATION

#### Le Saint-Siège publie le programme du voyage du pape en Pologne

Cité du Vatican (A.F.P.). — concélébrera, le dimanche, une Jean-Paul II se rendra en visite en messe avec le cardinal Macharski, Pologne du 16 au 23 juin, à l'invitation des évêques et des autorités de pays, a annoncé officiellement mardi 17 mai, le Vatican au lende-main de l'arrivée à Rome du cardi-

economiques

Le Vatican a diffusé le programme officiel, dans lequel aucune précision n'est donnée sur l'activité précision n'est donnée sur l'activité du pape le matin du dernier jour de son séjour à Cracovie. Le programme se borne à signaler le départ de l'aéroport, après une cérémonie d'adieux en milieu d'après-midi. Selon des sources polonaises, c'est ce jour-là que le pape pourrait rencontrer Lech Walesa, ruisous le rencontrer Lech Walesa, puisque le programme ne comporte pas de visite à Gdansk.

Arrivé le jeudi 16 juin en fin d'après-midi, le pape célébrera une messe à la cathédrale Saint-Jean à l'intention du cardinal Wyszynaki, ancien primat de Pologne. Le vendredi, après avoir rencontré les autorités, il recevra les représentants des Eglises non catholiques de Lublin. Le samedi, le pape célébrera à Nie-pokalano, à 60 kilomètres à l'ouest de la capitale, une messe en l'hon-neur de saint Maximilien Kolbe, puis gagnera Czestochowa. Une grande rencontre avec les jeunes aura lieu le soir. Résidant au monastère de Jasna-Gora, Jean-Paul II y

Le lundi, le pape dira le matin une messe à Poznan et présidera l'après-midi à Katowice une liturgie devant l'image de la Vierge de Pie-kary. Mardi, à Wroclaw, une messe en plein air sera célébrée à l'hippo-drome ; l'après-midi sera consacré au sanctuaire marial d'Opole. Jean-Paul II gagnera ensuite son ancien archidiocèse à Cracovie. Mercredi, il présidera à Blouie-Krakowskie (grand espace vert près de Craco-vie), la cerémonie de béatification du père Rafal Kalinowski. L'aprèsmidi, il consacrera à Mistrzejowice-Nowa-Huta (banlieue ouvrière de la ville) une nouvelle église. Le soir, il assistera aux conclusions du synode de Cracovie. Il quittera, jeudi 23 inin Cracovie rour Roure à 23 juin Cracovie pour Rome, à

A Varsovie, un plénum du comité central du parti a été convoqué pour le lundi 31 mai. La tenue, à la mimai, d'un plénum idéologique avait été annoncée par le bureau politique il y a un mois. Mais après la parution de l'article de Temps nouveaux critiquant la revue Polityka, on avait appris son report sine die. On apprenait alors que le prochain plé-num serait consacré à la situation sociopolitique.

#### Turquie

#### Un parti favorable à la politique du général Evren a été constitué

De notre correspondant

Ankara. – Après trente-trois mois, l'interdiction de toute activité soin complète de la Turquie à la communauté européenne et prône lundi 16 mai, et une nouvelle formation, le Parti de la démocratie nationaliste (P.D.N.), qui se réclame de la « philosophie du 12 septembre », c'est-à-dire de la politique des mili-taires au pouvoir, a été constituée le

Ce parti, dirigé par l'ex-général Turgut Sunalp, se recommande de l'héritage kémaliste : « Notre nationalisme émane d'Atatürk; c'est un nationalisme rassembleur qui considère tous les citoyens turcs comme des patriotes. Il n'a rien à voir avec un nationalisme de type nationalsocialisme, c'est avant tout un nationalisme culturel », disait le géné-

Parti laïc, mais respectueux de la religion, parti de masse, non doctri-naire, le P.D.N. se promet d'œuvrer à l'avenement d'une société moderne. Il propose une réforme de l'administration qui tendrait entres autres à éviter que les fonctionnaires ne s'occupent de politique. Il se prode sécurité d'Etat. Il déclare qu'il veillera à ce que le droit de grève ne s'exerce pas au détriment de la ri-chesse nationale. Tout en affirmant son respect pour l'économie mixte, il se déclare hostile à un « étatisme économique stérile » qui nuirait à l'initiative privée et souhaite ouvrir la Turquie aux capitaux étrangers. forces armées turques et « leur maintien au maximum de leur puis-sance». En matière de politique étrangère, il affirme sa lidélité à

le monde arabe.

Parmi les quarante et un fonda-teurs du P.D.N. figurent plusieurs militaires en retraite, des membres de l'Assemblée consultative, des membres de l'ancien Parti de la justice (conservateur), qui, toutefois, n'avaient pas appartenu à l'entourage de M. Demirel, ainsi que plusieurs nouveaux venus, parmi lesque des industriale quels des industriels.

Une grande partie de la droite tra-ditionnelle semble toutefois favoriser les deux autres groupes de droite qui doivent se constituer en partis : le premier est mené par M. Cindora Golhan ainsi que par l'ex-général Esener, tous deux considérés comme assez proches de l'ancien Parti de la iustice : le second est celui de M. Ozal, ancien vice-premier ministre du général Evren, qui a la confiance des milieux d'affaires.

Y aura-t-il une fusion entre ces deux derniers groupes de droite? On le saura sous peu. L'électorat ture tranchera en dernier ressort et, cette fois, par l'intermédiaire d'un nouveau système électoral assorti d'une « barre » minimum de 10 % des suffrages an-dessous de laquelle les formations ne seront pas repré-sentées au Parlement. Le président de la République, le général Evren, continue quant à lui à rappeler que les nonveaux partis ne seront pas autorisés à se réclamer de l'héritage

ARTUN UNSALL.

# RAYONNEMENT



Vos élus veulent ouvrir l'ile-de-France sur le monde, an faire une région rayonnante.

19 MAI 1983 Jumelage entre la Région d'ILE-DE-FRANCE et le GRAND MONTRÉAL

\_ (Publicité) . Samedi 28 et dimenche 29 mai 1983

(École Normale Supérieure, 45, rue d'Ulm, 75005 PARIS Journées d'études et de réflexion organisées par l'Association des Juifs de Gauche sur le thème :

#### « ÊTRE JUIF EN FRANCE AUJOURD'HUI »

Avec la collaboration des associations suivantes mité et Dialogue - Cercle amical - Cercle Bernard-Lazare Cercle Gaston-Crémieux - Socialisme et Judaïsme Les Amis de Shalom Akhshav - M.J.C.I.P. Séance d'onverture : samedi 28 mai à 11 heures ave Jean DANIEL - Marc FERRO - Alain MOUTOT - David SUSSKIND

CINQ THÈMES: Les juifs et les idées progressistes : avec notamment: G. Akoun, B. Barret Eriegel, E. de Fontenay, A. Goldman, S. July, D. Lindenberg, V. Spiro, A. Dayan.

« Une culture juive dans une communanté démocratique » avec notamment : L. Abensour, L. Atlan, A. Cherki, H. Raczymov, I. Rosenun, D. Sibony, M. Wieworka

L'antisémitisme asjourd'hui »
 avec notamment : B. Chaouat, J.-R. Deutsch, G. Doroy, G. Enu, A. Finkiel-

kraul, P. Taguieff, J. Tarnero, B. Zilberg. « Les rapports Israël/Diespora »

avec notamment: A. Adler, R. Ascot, A. Jaffe, H. Jamous, H. Minzeles, I. Rosemmann. A. Spire.

« Juifs arabes en France -

avec notamment : M. Amar, A. Azoulay, A. Khatibi, A. Cherki, A. Goldman, R. Parlente, A. Memmi, C. Tapia, D. Schnapper.

Inscription: Association des Juifs de Gauche, B.P. 141, 75963 PARIS CEDEX 20 Participation aux frais : 50 F

# PROCHE-ORIENT

APRÈS LA SIGNATURE DE L'ACCORD ISRAÉLO-LIBANAIS

#### Le président Reagan affirme que l'U.R.S.S. « n'a rien à faire » au Proche-Orient

la validité de l'accord libano-israélien, le président Ronald Reagan s'est montré optimiste quant à un prochain retrait des forces syriemes du Liban. Il a souligne que les Syriens avaient « continuellement répété » dans le passé qu'ils se trouvaient au Liban à la demande du gouvernement libanais et qu'ils rvaient promis de retirer leurs forces lorsque les Israélieus auraient accepté de quitter le Liban. M. Reagan a indiqué que l'U.R.S.S. exerçait « sans doute des pressions sur la Syrie », mais il a fait valoir qu'un « certain nombré d'autres pays arabes pressaient la Syrie de retirer ses troupes du Liban ». Il a, enfin, affirmé qu'il ne voyait aucane raison

« d'inviter l'U.R.S.S. à participer à des négociations » au Proche-Orient, où les Soviétiques, a-t-il dit, « n'out rien à faire ».

Moscou a, pour sa part, réaffirmé dans un commentaire de l'agence Tass son hostilité à l'accord israélo-libanais qui « ne fait que léser l'indépendance et l'intégrité territoriale du Liban », et a été « préparé et signé dans les conditions de l'occupation israélienne du territoire libanais et de la présence militaire des Etats-Unis dans ce pays arabe ».

• A PARIS, au cours de la conférence de presse qu'il a tenue mardi, à l'issue du sommet franco-allemand, le président Mitterrand a

déclaré : « La situation au Liban a fait l'objet d'un échange de vues approfondi entre les deux ministres des relations extérieures. La France apporte son soutien au gouvernement légitime du Liban. Elle n'entend pas se substituer à lui dans les décisions qui l'engagent. J'aurai l'occasion d'en reparter prochainement avec le premier ministre du Liban, qui viendra d'ici peu me rendre visite. »

1:20

M. Mitterrand a délégué mardi à Beyrouth son conseiller spécial, M. François de Grossouvre qui, accompagné de M. Bruno Delaye, conseiller technique de M. Cheysson, doit ren-contrer le président Amine Gemayel et le pre-mier ministre M. Chafic Al Wazzan.

#### DANS L'ATTENTE DU RETRAIT SYRIEN

#### Les Israéliens pourraient se replier au Sud-Liban

De notre correspondant

sur la région.

israélienne du Sud-Liban se prolon-

paravant déclaré : « Israel ne se laissera pas entraîner dans une

pour cela que la solution du désen-

accepteront l'accord israélo-libanais

maines avant d'avoir une idée claire

quiets des conséquences que pour-raient avoir sur l'entente israélo-

le retrait des troupes israélie

nais a frei

D'ores et déjà, le gouvernement liba-

liennes au Liban. Au mois d'avril, le

volume de celles-ci a diminué soudainement de près d'un tiers.

importations israe

FRANCIS CORNU.

de la situation. »

Jérusalem. - Quelques heures près les cérémonies de signatures de l'accord israélo-libanais commencait la fête de Chavouot, la Pente-côte juive. Une journée et demie de congés. Pas de journaux. Comme toujours en pareille occasion cela si-gnifie une trêve politique générale-ment respectée. Cette fois, elle aura été assez bienvenue pour le gouver-nement de M. Begin qui se targue d'un succès que tous les Israéliens, y compris de nombreux membres de la majorité, jugent plus ou moins

A Kyriat-Chmoneh, parmi les

personnalités qui assistaient au para-

graphe des versions hébraïque et an-glaise de l'accord, se trouvait le président du conseil régional de Hante-Galilée, qui, plusieurs jours avant, avait, désabusé, donné ce conseil à ses concitoyens du nord du pays : « Nous ferions bien de remet-tre en état nos abris... » Les frontaliers veulent croire qu'ils ne feront plus l'objet d'attaques provenant du Liban, mais ils craignent manifestement que les accords que le gouver-nement présente comme l'aboutissement et la justification de l'- Opération Paix pour la Galilée - ne constituent pas une garantie suffisante de sécurité et restent lettre morte ou presque. Les officiers su-périeurs n'ont pas caché leur pessimisme. - Nous voilà revenus, a déclaré l'un d'eux, à la situation qui prévalait avant l'opération Litani. Il faisait référence à la première in-vasion du Sud-Liban en 1978 qui ne s'était guère révélée concluante et n'aura été que le prélude d'une seconde invasion.

Au cours d'une tournée d'inspection au Sud-Liban mardi après-midi, le ministre de la défease, M. Moshe le ministre de la decesse, M. Monde Arens, a déclaré: « Les efforts de la Syrie et de l'O.L.P. pour empêcher la signature de l'accord ont échoué. » Mais M. Arens sait fort bien que les Syriens empêchent l'application de l'accord qui, à peine si-gné, est, selon l'expression des diplomates israéliens, « suspendu » tant que l'armée syrienne ne sera pas disposée à un repli. Aussi le ministre de la défense a-t-il immédiatement repris cet avertissement lancé plusieurs fois ces derniers jours par d'autres dirigeants israéliens : « Si la Syrie ne se retire pas, nous pren drons les mesures que nous jugerons nécessaires après avoir consulté les gouvernements améri-cain et libanais. »

#### La « zone de sécurité »

M. Arens n'a pas voulu être plus précis, mais chacun sait, à Jérusalem, qu'il faisait allusion à un retrait partiel de l'armée israélienne sur une ligne partant de l'embouchure de la rivière Aouali, près de Saïda, soit à peu près la limite nord définis sant la « zone de sécurité » prévue dans l'accord. La plupart des membres du gouvernement sont favorables à une telle solution qui permettrait à l'armée israélienne de ne plus être à l'est en contact avec les forces riennes et les éléments de l'O.L.P. et à l'ouest d'évacuer la zone proche de Beytouth où les soldats israéliens sont actuellement le plus exposé à des embuscades et des attentats. Mais cela signifie que l'occupation

#### LES ARRESTATIONS **EN IRAK**

A la suite d'une regrettable ereur, nous avions fait état dans le Monde du 18 mai de l'arrestation en Irak de « quatre-vingt-dix mille personnes environ . Il fallait lire quatre-vingt-dix personnes envi-

#### - (Publicité) – **VENDRE SES MEUBLES C'EST** AUJOURD'HUI FACILE

Sous forme de dépôt ou d'achat rien de plus acile au DEPOT VENTE DE PARIS · le specialiste des successions - accepte aussi bien le mobilier moderne et d'occa-Sion que les antiquites raies s'ils sont a prix raisonnables.

81, rue de Lagny (20°) tel. 372.13.91

#### Damas refuse de recevoir l'envoyé spécial des Etats-Unis

De notre correspondant

Beyrouth. - Le Liban a signé son ccord avec Israël, Beyrouth n'a pas été bombardée et l'ensemble du pays n'a pas connu de troubles partigerait encore pour une durée indé-terminée qui serait mise à profit culiers. La Syrie a maintenu son repour renforcer davantage les milices du commandant Saad Haddad et, jet de l'accord libano-israélien et fermé la porte au dialogue en faisant d'une manière plus générale, le savoir qu'elle n'accueillera pas M. Philip Habib, envoyé spécial contrôle que tente d'exercer Israel américain au Proche-Orient, parce M. Arens, dans une interview à la qu'elle n'a « rien » à examiner avec station de radio de l'armée, avait au-

Le monde arabe, à l'exception cruciale, et pour cause, de la Syrie et de l'O.L.P., à l'exception aussi, inévitable cello-ci, de la Libye, qui a rappelé son ambassadeur à Beyrouth guerre d'usure avec la Syrie. - C'est gagement partiel est d'abord envisagée. Cependant, le ministre de la dé-lense a fait cette mise en garde : et renvoyé l'ambassadeur du Liban, laisse faire jusqu'à présent. L'Ara-bie Saoudite, clé de voûte de toute à une reprise des hostilités, nous en fixerons l'ampleur... Mais, pour le moment, M. Arens pense qu'à plus ou moins brève échéance les Syriens décision de la Ligue arabe, reconnaît publiquement au peuple liba-nais le droit de décider des moyens de recupérer ses terres. Mais elle comme un . fait accompli . et finiavait fait de même à l'égard de ront par négocier avec le gouverne-ment libanais leur propre retrait. Il a l'Egypte au lendemain des accords de Camp David, ce qui ne l'avait pas déclaré à ce propos : « Il faudra probablement attendre plusieurs seempêchée de se rallier à la mise en quarantaine de ce pays. Son attitude demeure, aujourd'hui, pour le moins ambiguē. La Syrie, d'un côté, et de Les dirigeants israéliens sont inle Liban, de l'autre, avec l'appui des Etats-Unis, vont donc s'employer dé-sormais à chacun isoler l'autre sur le libanaise ces négociations libano-syriennes. On craint en effet à Jérusalem que les Syriens exigent plan arabe. La Libye a déjà demandé que soit réservé au Liban le du gouvernement de Beyrouth qu'il limite au maximum ses relations même sort - rupture diplomatique, boycottage économique - qu'à l'Egypte après son traité de paix avec Israël. Dans ce cas, il ne serait plus question pratiquement de normalisation » des échanges entre Israël et le Liban, alors que, selon l'accord signé le 17 mai, des pourpariers doivent s'engager à ce avec Israël. La Syrie va très certainement prendre la tête de ce mouve-ment et faire pression sur les pays du Golfe pour obtenir l'exclusion du Liban du monde arabe. sujet dans un délai de six mois après

Dans cette épreuve de force. une opposition interne comprenant tralement opposée à celui-ci. essentiellement l'ex-Mouvement national progressiste et ses alliés au

ramé, pour transposer ses atouts là où ils peuvent être le plus efficace : sur le terrain. Mais cette opposition elle-même apparaît en porte à faux par rapport à une population qui, même dans sa composante islamique, veut bien se laisser convaincre par la thèse officielle selon laquelle ce n'est pas un traité de paix qui a été signé avec Is-

Liban-Nord, MM. Frangié et Ka-

raël. Porte-parole de cette opposi-tion, le journal Al-Safir tient compte sans doute du sentiment de ses lecteurs en rapportant l'événement sans crier à la trahison. Son ti-tre est sobre : • 17 mai 1983, le Liban prend le tournant de l'accord avec Israel - ; et le journal souligne le propos du président Gemayel, qui a déclaré : « Ce n'est pas encore la fête. (...) Ce le sera quand toutes les troupes étrangères auront quitté le Liban. » La télévision insiste sur ce point auquel les Libanais de toute tendance, épuisés par huit ans de guerre, fatigués de toutes sortes de combattants, surtout non libanais, sont très sensibles.

L'Orient le jour souligne en ces termes la cohésion interne apparue à l'occasion du traité israélo-libanais : · C'est grace surtout à son atout interne que le Liban, en définitive, vaincra, et c'est pourquoi l'on doit s'attendre à une intensification des atteintes extérieures - ou téléguidées de l'extérieur - à cette quasiunanimité nationale qu'aura illus-tré avec éclat le soutien massif apporté, lundi, par la Chambre à l'exécutif. N'ayons pas crainte de le relever, l'islam traditionnel libanais se démaraue pour la première fois Damas ne dispose pas seulement de aussi nettement du pôle arabe du cache pas son intention d'alimenter et adopte même une position diamé-

LUCIEN GEORGE



Télex: 270 105 FTXFRA/128

913-05-63 + LIGNES GROUPÉES ZONÉ STANDARD et PERSONNALISÉ BLEU - VERT - GRIS - PSI

CAROLL FIXE OU DÉTACHABLE **BANDES - CARTES - DISQUETTES** MOBILIER D'ENVIRONNEMENT

324, route de Saint-Germain - 78420 CARRIÈRES-S-SEINE

**ASIE** 

## La visite de M. Arkhipov a illustré le caractère privilégié des relations soviéto-indiennes

New-Delhi. - M. Arkhipov, premier PURSS., a regagné Moscou, lundi 16 mai, après une visite officielle de trois jours en Inde, proiongée d'un court séjour au Cache-

Deux faits saillants ont marqué la

visite de M. Arkhipov. D'une part,

la signature d'un accord aux termes

duquel l'U.R.S.S. mettra à la dispo-

sition de l'Inde un crédit de

1 400 millions de roupies (1), qui s'ajoutera aux 2 500 millions déjà

octroyés et qui servira à financer les

équipements et les prestations sovié-tiques nécessaires à l'expansion de

l'aciérie de Vizag, en Andhra-

boursées en vingt ans, en rouples non convertibles utilisables uniquement pour l'achat de produits indiens,

ainsi qu'il est prévu par l'accord de

compensation existant entre les deux

raffinerie de Mathura, près d'Agra, la troisième à bénéficier de l'assis-

que. Il s'agit d'une installation de 2540 millions de roupies (la contri-

bution soviétique s'élève à 206 mil-

lions), dont la première pierre avait

été posée en octobre 1973 par

l'importance de l'aide apportée à l'Inde par l'U.R.S.S. dans l'édifica-

tion de son infrastructure industrielle. Chacun trouve son compte à

ces relations. L'Union soviétique d'abord, qui, consciente de l'impor-tance de l'Inde au sein du tiers-

D'autre part, l'inauguration de la

mire, geste très apprécié par les Indiens dans la mesure où il implique la recounsissance par Moscon de l'appartenance de cet Etat contesté à l'Union indicane. Au cours de son séjour, il s'est entreteun avec le pre-

s'était reada en visite officielle en U.R.S.S. en septembre dernier. Quant à M. Andropov, il est attendu à Delhi dans le courant de

#### De notre correspondant

ports privilégiés qu'elle entretient avec un pays venant, de plus, d'accémouvement des non-alignés. L'Inde ensuite, qui, grâce à une aide offerte à des conditions souvent extrême ment favorables, se rapproche de son objectif économique majeur : l'autosuffisance dans les secteurs

A la veille de son départ. M. Arkhipov n'avait d'aillenrs pas manqué de relever que 35 % de l'acier in-dien, 50 % de son pétrole, 30 % de ses produits raffinés et 20 % de son électricité provenaient d'installations réalisées avec l'aide soviétique.

#### Mig plutôt que Mirage?

An cours des entretiens de Delhi, offre de construire en Inde deux centrales nucléaires à uranium enrichi, de 440 mégawatts chacune. Cette proposition est étudiée avec soin par les experts de New-Delhi, car la politique atomique indienne vise à privilégier désormais les centrales fonctionnant à l'uranium naturel plutôt que celles opérant à l'ura-nium enrichi, un combustible « à

ies > si l'on en juge par les difficultés rencontrées pour assurer le fonction nement de la centrale de

L'U.R.S.S. s'est par ailleurs dé-clarée prête à participer à différents projets, dont une usine d'aluminium, plusieurs centrales thermiques, la réactivation au Gujarat de puits de pétrole abandonnés, la fabrication de matériel électronique, etc. Sans oublier, bien sûr, une coopération accrue dans le domaine militaire. Le onvernement indien aurait ainsi lus ou moins décidé de renoncer à la fabrication, sous licence, du Mirage 2000 français, et d'accroître les chaînes de montage des Mig soviéti-ques, dont les Mig-27 et 31.

Que les denx pays soient au-jourd'hui décidés à donner une nouvelle dimension à une coopération économique en plein essor, la preuve en avait été donnée des décer 1980 avec la décision d'accroître d'une fois et demie le volume de leurs échanges afin qu'ils atteignent 50 milliards de roupies en 1985, contre 32 en 1982 et 36 en 1983.

Tout ne va pas pour autant pour le mieux dans les relations commer-ciales soviéto-indiennes. Ainsi Moscon a-t-il renoncé à porter ses achats de produits textiles à 500 millions de mètres en 1983 pour s'en tenir, pour le moment, au niveau des 200 mil-lions. Cette décision s'explique en raison du déficit constant de PU.R.S.S. dans son commerce avec l'Inde. Actuellement, le surplus en faveur de cette dernière serait estimé à environ 5 milliards de ronpies. Mais en raison de l'accord de compensation, l'existence d'un solde inconvertible ne présente aucua intérêt pour New Delhi. D'où la suggestion, de plus en plus souvent for mulée, d'en revenir à la formule classique des devises convertibles. Reste que les relations privilégiés entre l'Inde et l'U.R.S.S., longremps

bles », font anjourd'hui l'objet d'analyses « objectives » qui amè-nent certains experts à souligner les dangers qu'il y a, pour un pays, à mettre tous ses œuis dans le même panier. Si l'U.R.S.S stoppe ses achats, c'est toute la politique d'exremise en cause. Avec, toutefois, un correctif important : seul le marché soviétique, affirment certains, serait capable d'absorber des produits dont la qualité laisserait souvent à

#### Le risque d'une dépendance trop exclusive

Le risque d'une dépendance trop exclusive est particulièrement sensible dans le domaine militaire, où l'U.R.S.S occupe une position de fournisseur privilégié (2).

Sur le plan politique, les diri-geants indiens auraient discerné, à propos de la question afghane, une certaine flexibilité du côté soviétique. Moscou, à leur sens, serait non lement disposé à soutenir les efforts déployés par le secrétaire géné-ral des Nations unies afin de dégager une solution mais également troupes si le Pakistan reconnaissait le régime en place à Kaboul et si des garanties appropriées étaient obtemies d'autres pays, dont les États-

#### PATRICK FRANÇÈS.

(1) Une rouple est égale à 0,75 F en-

(2) Selon des estimations, 70 % des achats d'armement effectués entre 1970 et 1974 l'anraient été en U.R.S.S. et 57 % entre 1975 et 1979. Une étude récente chiffrait à 20 milliards de roupies les achats militaires indiens dans le bloc socialiste entre 1971 et 1981.

#### Chine

Après le détournement d'un avion vers Séoul

# Pékin redoute que les pirates de l'air ne soient envoyés à Taiwan

De notre correspondant

une nouvelle fois, le hundi 16 mai, aux autorités sud-coréennes que lui scient livrés les six pirates de l'air, anteurs, le 5 mai dernier, du détournement d'un appareil des lignes intérieures chinoises vers Séoul. Cette requête paraît, cependant, avoir été renouvelée surtout pour la forme. Le principal souci des Chinois, en effet, scrait plutôt de rappeler au gouvernement sud-coréen son engagement

toutes les rigueurs de la loi.

Dans l'état actuel de l'affaire, Pékin paraît redouter que la Corée du Sud, après un succès diplomatique inattendu dans ses rapports avec la Chine populaire, soit à présent tentée de faire un geste envers Taiwan. Dans une telle perspective, la possibilité d'une évacuation des pirates de l'air vers Taipei d'ici un laps de temps raisonnable, après leur condamnation par un tribunal sudcoréen, a déjà été évoquée. M. Shen Tu a accusé, hundi, Taiwan d'avoir depuis le début de l'affaire cssayé - par toutes sortes de moyens - d'exercer une - pression sur les autorités sud-coréennes afin qu'elles laissent partir les six pirates de l'air vers l'île nationaliste, comme ils en out fait la demande. La semaine demière, l'association du barreau de Taipei avait annoncé qu'une délégation de dix-buit avocats et juristes se rendrait au début de cette semaine à Séoul afin d'offrir leur assistance aux accusés.

Cette affaire ne sera pas, en tout cas, sans conséquences pour l'administration de l'aviation civile chinoise. Survenant après plusieurs autres incidents, elle a déjà amené les responsables à prendre des « mesures d'urgence » pour améliorer la sécurité, à commencer par l'achat

Pékin. - Par la voix de de matériel de détection plus mo-M. Shen Tu, directeur général de derne que celui utilisé jusqu'à prél'administration de l'aviation civile sent. Des formalités plus strictes (C.A.A.C.), la Chine a demandé, sont d'autre part imposées pour la délivrance de tickets d'avion aux citoyens chinois.

MANUEL LUCBERT.



1 fenêtre de 185 x 100 Equipée en verre 4 mm

3.350 FTTC POSEE Devis gratuit Pose Paris/Banlieue Z.I. DE LOUVRES-95380

Tél.: 468.18.10+

**nouvelles fronfières** 74, rue de la Fédération 75015 Paris 273 25 25 59, cours Vitton 69006 Lyon 893 71 04

# INSTITUT SUPÉRIEUR DE GESTION

l'assurance de votre vie professionnelle : le plein emploi des « ISG » et leur place dans le peloton de tête des formations supérieures la garantie de la qualité pédagogique : avec un corps professoral indépendant d'experts, d'universitaires et de professionnels un véritable campus urbain : plus de 5 000 m² A PARIS aptes à un réel enseignement supérieur et à une vie associative intense la réelle autonomie : établissement LIBRE et à caractère associatif avec 1 640 étudiants des 2° et 3° cycles dont 250 ingénieurs et diplômés de l'enseignement supérieur

# INSTITUT SUPÉRIEUR DE GESTION

Seul établissement français d'enseignement supérieur • habilité à délivrer le

DIPLÔME INTERNATIONAL DE GESTION ET MANAGEMENT

L'UNIVERSITE LIBRE INTERNATIONALE - GENEVE

• admis par

EUROPEAN UNIVERSITY OF AMERICA - SAN FRANCISCO

pour les programmes en accréditation du

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

• intégré aux programmes de INTERNATIONAL MANAGEMENT UNIVERSITY OF ASIA - TOKYO

# 28 MAI 1983

date limite des inscriptions pour la session du 27 juin au 2 juillet 1983

LES CONCOURS I.S.G. 1983

2º cycle alternance

Une sélection rigoureuse diversifiée et efficace : 2 072 candidats pour le seul concours du 2° cycle classique et plus de 8 000 demandes de dossiers à ce jour.

2º cycle classique Elèves de classes préparatoires

3º cycle Ingénieurs, maîtrises, IEP

DUT, BTS, 1<sup>er</sup> cycle universitaire, Licence Elèves des classes préparatoires littéraires et scientifiques

**ADMISSIONS I.S.G. 1983** 

200 étudiants

TOUS les étudiants admis en 1983 pourront bénéficier des PROGRAMMES INTERNATIONAUX intégrés à leur cursus, complémentaires ou optionnels

# EDIPLOME INTERNATIONAL DE GESTION ET MANAGEMENT

de droit et de statut internationaux, la signature pour l'avenir de :

1'1.S.G.

un réel enseignement supérieur français à vocation internationale

Pour obtenir le guide de l'étudiant ISG - édition 1983 : Centre d'information et d'orientation de l'ISG, 45 rue Spontini 75116 Paris (1) 553.60.27

....

. . . . . 326

. . . . . . . . . . . . .

い *に* 🛎 143 27

され フェン・アーカラ学術院

🚈 நாராகர் பெறி சமந்தின் 🚈

Aug to John A. Catholica Co. Battan Trenent & green 温度である。2007年14日の発生 Marie - 1 - Marigran Part of a service 🗯

But San carried to the same

There is no that the Printer

The Name of Street, or Street, or

र्वे वेपान्यकार्यकात्रीताः 🔾 🛊 🍇

, lay restore affaire Control of the same of the sam

gels Part in the like taken 1 - 3 Free

NA vers et à traven

Sand When

White the water with the

1 10 1/2 4

F- 27

#### **Etats-Unis**

#### Washington se félicite que Moscou ait accepté l'ouverture de négociations en vue d'un accord céréalier à long terme

ont amoncé, mardi 17 mai, l'ouver-ture prochaine de négociations avec PURSS. pour la conclusion d'un accord céréalier à long terme. L'offre avait été faite le 22 avril dernier par le président Reagan, et elle vient d'être acceptée par Moscon.

ėre privilėgiį

.....

를 #68 Elf 2**195** 를

Ches 9 Tams

Les dirigeants américains se déciarent ravis. « Le président Reagan n'a cessé de réaffirmer notre intention d'être un fournisseur fiable, a déclaré le secrétaire à l'agriculture, M. John Block. La volonté de l'U.R.S.S. de négocier un nouvel accord à long terme prouve que ce message est entendu. Nous sommes en train de recoller les morceaux.

On tire donc un trait, de part et d'autre, sur l'embargo décrété en jauvier 1980 par M. Carter – après l'occupation de l'Afghanistan – et levé en avril 1981 par M. Reagan. Embargo partiel, mais qui avait porté un coup d'arrêt aux achats soviétiques de céréales américaines et introduit une grande incertitude dans les rapports commerciaux entre les deux pays.

Ces rapports sont modestes, compte tenu de la dimension des économies respectives. Mais l'agri-culture s'y taille la part du lion : environ les trois quarts des ventes amé-ricaines à l'U.R.S.S. Si les Etats-Unis sont le plus grand expor-tateur mondial de céréales, l'Union soviétique en est le plus grand im-

Produisant 25 % de moins qu'elle ne consomme, l'U.R.S.S. cherche à l'extérieur des fournitures assurées. Les Etats-Unis l'intéressent, car ils sont moins distants que l'Argentine ou l'Australie (d'où des coûts de transports plus faibles) et comptent, contrairement au Canada, des équi-pements portuaires utilisables toate

Un accord avait été signé entre Washington et Moscou en octobre 1975. D'une durée quinquemale, il prévoyait que PU.R.S.S. achèterait chaque année un minimum de 6 millions de tonnes de blé et de maïs, si possible en quantités égales ; 2 autres millions de tonnes pouvaient lui être fournies sur simple demande. Au-delà de ce volume, des négocia-tions de gouvernement à gouverne-ment seraient nécessaires.

L'accord expira en octobre 1980. Washington ne voulnt pas le rempla-cer pour marquer sa désapprobation à l'égard de la politique soviétique en Pologne. On se contenta de prolonger le contrat d'une année, puis

pas pouvoir s'offrir la sécurité d'un nouvel accord à long terme tant que la répression continue en Pologne., déclarait M. Reagan le 30 juillet

De notre correspondant Les Soviétiques étaient trop optimistes sur leurs propres capacités de production. Des 1976, ils devaient acheter 14,9 millions de tonnes de

**AMÉRIQUES** 

fixé par l'accord allait être crevé de nouveau en 1978 (14,6 millions) et 1979 (15,3 millions), entraînant chaque fois des négociations entre les deux gouvernements. L'embargo de 1980 rendait impérative la limite de 8 millions de tounes. Son effet fut très sensible : la part américaine du marché céréalier soviétique passa aussitôt de 70 % à 13 %. La levée de l'embargo permit de remonter à 35 % en 1982. Entretemps l'U.R.S.S. s'était adressée à d'autres fournisseurs, comme l'Argentine, et ses besoins avaient dimi-nué. Cette aunée, par exemple, on ne s'attend qu'à 7 millions de tonnes

céréales aux Américains. Le plafond

Le président Reagan a toujours été opposé à l'embargo sur les cé-réales. Il estimait qu'une telle mesure pénalisait les cultivateurs amé-ricains sans vraiment affecter IU.R.S.S. Pourquoi se priver de vendre du blé et du mais aux Soviétiques? C'est de l'argent qui rentre, perçu immédiatement, s-t-il dit mardi. Rien de commun avec le gazoduc euro-sibérien qui va fournir à l'U.R.S.S. de la technologie occi-dentale, des devises et des crédits, tont en accentuant la dépendance énergétique de l'Europe.

#### Des assurances anti-embargo?

Partant de ce raisonnement - et ésireux surtout de séduire les cultivateurs américains avant des élections législatives, - M. Reagan avait fait en octobre dernier une proposition alléchante aux Soviétiques : des ventes américaines accrues, avec des assurances anti-embargo. Si l'U.R.S.S. achetait 23 millions de tonnes avant novembre, on lui ga-rantirait les livraisons pendant aix mois. Mais l'U.R.S.S. n'avait ni le besoin ni les moyens d'acquérir un

On ignore si de telles assurances figureront dans le nouvel accord. Le département américain de l'agriculture refuse même d'indiquer quels sont les volumes-planchers et la du-rée qu'il souhaite. Son espoir est qu'un contrat à long terme amènera les Soviétiques à acheter davantage.

Les Etats-Unis souffrent, en effet, agricoles. Elles avaient triplé entre 1971 et 1981 pour atteindre 43,8 milliards de dollars (un cinquième de toutes les ventes américaines à l'étranger). Depuis cette date, la courbe redescend : 39,1 mil-liards en 1982, 35,5 milliards en 1983. On l'attribue à une triple cause: des stocks mondiaux trop abondants, la récession économique et la concurrence d'autres pays exportateurs, aggravée par la réévalua-tion du dollar.

#### Haute-Volta

ACCUSÉ DE MENACES CONTRE L'UNITÉ NATIONALE

#### Le premier ministre, le capitaine Sankara, a été arrêté

De notre envoyé spécial

Ouagadougou. — Sur cette scène politique voltaïque où rien ne semble jamais définitivement acquis, les amis locaux du colonel Kadhafi paraissent avoir perdu une manche, le mardi 17 mai, avec l'arrestation du contrait de la contrait capitaine Sankara, premier ministre depuis janvier, qui avait entrepris, ces dernières semaines, une campague de plus en plus active contre l'« ennemi intérieur » et l'« impéria-lisme international ».

Cueilli chez lui pen avant l'anbe, alors que son domicile et son bureau, situés dans le centre de la ville, étaient déjà cernés par des blindés, le « jeune Ture », ainsi qu'une poi-gnée de ses plus proches partisans out été conduits dans les locaux de la gendarmerie, laissant ainsi le champ libre anx officiers aux idées plus rangées de l'entourage du chef de l'Etat, le médecin-commandant Ouedraogo.

Ce qui ressemble à une simple opération de police s'est déroulé dans le plus grand calme. Des postes de contrôle ont été établis aux principales portes de la capitale pour éviter toute réaction d'éventuels militaires « sankaristes » basés en province, notamment à Po. L'aéroport a été fermé.

Le président Ouedraogo a annoncé, en milieu de journée, très brièvement à la radio, que certains membres du comité de salut public (C.S.P.), au pouvoir depuis le coup d'Etat du 7 novembre 1982, avaient l'unité nationale. Enfin, le couvre-feu nocturne, habituellement fixé à l heure du matin, a été avancé à 20 heures, ce qui a suscité une certaine anxiété.

Mardi, en fin de journée, Ouaga-dougou semblait paisible. Rien ne laissait prévoir, à ce moment-là, une réaction populaire à l'éviction d'un officier qui avait peut-être eu le tort de gêner pas mal de monde en invitant à la défation et en prêchant un deux trou deux le désert en production de la désert en production de la désert en production de la company trou deux le desert en production de la company trout deux le company trout de la company peu trop dans le désert sa « révolu-

L'épreuve de force était devenue depuis plusieurs semaines, inévita-ble entre les deux tendances qui ont animé le C.S.P., formé d'environ cent vingt militaires, dont une moi-tié de soldats. D'un côté, il y avait des modérés - les « officiers mécon-tents sous le précédent régime », analyse l'un, – et, de l'autre, un gronpe « tiers-mondiste » plus re-muaut – des « officiers nationa-listes à la recherche d'un consensus populaire », définit un autre. Le commandant Ouedraogo est le porte-parole, et sans doate le chef de file, des premiers. Le capitaine San-kara était l'animateur, un peu vindi-catif et sans aucun doute impatient,

coup d'état de novembre, il avait été coup d'état de novembre, il avait été bien difficile de déceler ces deux tendances, puisqu'on ignorait encore qui se trouvait aux côtés du président Ouedraogo, étu fin novembre président du C.S.P. à une large majorité et, donc, chef de l'État. Début janvier, la création d'un poste de premier ministre, initiative inattendue, a semblé être calculée justement pour offrir une tribune, un moven d'action et, peut-être même. moyen d'action et, peut-être même, un tremplin au capitaine Sankara, jusque-là demeuré dans l'ombre.

Mais le jeune officier n'a pas immédiatement profité de cette occasion pour porter ombrage au chef de l'Etat, même si la cohabitation avec ce dernier au sein du C.S.P. était déjà devenue d'évidence difficile.

Le capitaine Sankara dévoilera ou affirmera - peu à peu ses choix à l'occasion d'une visite en Libye, d'un discours au sommet des nonalignés et, plus récemment, en invi-tant le colonel Kadhafi à Ouagadougou, une visite présentée comme un fait accompli au commandant Ouedraogo. Entre les deux hommes - et ce qu'ils représentent, — le fost s'est alors nettement creusé. D'un côté, le chef de l'Etat a loué, fin avril, les relations avec des «sages», voisins comme la Côte-d'Ivoire ou le Niger. De l'autre, le capitaine Sankara s'est rapproché du capitaine d'aviation Rawlings du Ghana et du général Kerekou du Bé-

Toujours est-il que les appels du capitaine Sankara à la vigilance et à la délation sont devenus publics et qu'à l'occasion d'une harangue pro-noncée samedi dernier à Bobo-Dionlasso, an cours d'un meeting populaire, il s'en est pris, sans toutefois la nommer, à la France, premier partenaire économique de la Haute-Volta. Cette campagne n'aurait peut-être pas trop ému certains officiers de l'entourage du chef de l'Etat si elle n'avait pas coîncidé avec la diffusion clandestine de tracts, bien moins anodins, les traitent peut de sécsiontant nommément de « réaction-

C'est d'ailleurs le dernier de ces tracts anonymes, saisi handi, qui a, prétexte ou réalité, conduit à l'arrestation du capitaine Sankara, vraisemblablement sur l'ordre du colo-nel Gabriel Somé, chef d'état-major, qualifié, dans ledit tract, de « l'un des derniers rampants de l'armée coloniale. Autres cibles d'une prose qui se rapproche étrangement du vocabulaire du capitaine Sanhara: le commandant Larnaga, ministre de l'intérieur, « tombé dans le pouvoir comme un cheveu dans la soupe», le commandant Lompo, « très fidèle à la C.I.A. », « lèche-

bottes - et « anticommuniste ». Le capitaine Sankara a-t-il été trop loin dans la menace et l'accusa-tion? A-t-il surestimé les appuis dont il pensait jouir parmi les soldats et les sous-officiers? Il faudra peutet les sous-officiers : Il tautra peut-être quelque temps pour répondre définitivement à ces questions. Mais, pour l'instant, l'armée ne sem-ble pas avoir réellement bougé, et ce sont les blindés Cascavel, de fabrication brésilienne, livrés par le colonel Kadhafi, qui, sur l'ordre de l'état-major, encerclent la maison et le bu-

#### Un avertissement ou colonel Kadhafi

reau de l'ancien premier ministre.

Alors que le coup d'Etat du 7 novembre avait surpris beaucoup de monde, cette affaire était visiblement dans l'air depuis plusieurs jours, ce qui n'est pas la première fois en Haute-Volta. M. Guy Penne n'en avait pas moins décidé de main-tenir sa visite à Ouagadougou, pour y transmettre au commandant Ouedraogo une invitation de M. Mitterrand à se rendre en France en visite officielle. Inutile de préciser que le programme du conseiller du présiant de la République (*le Monde* du 18 mai) a été quelque peu remanié.

L'audience que devait lui accor-der, en début de matinée, le capitaine Sankara, a été annulée. Le pré-

sident voltaïque l'a reçu, non en fin de matinée, comme annoncé, mais en milieu d'après-midi. Arrivé une heure avant les premiers mouve-ments de blindés dans la nuit de lundi à mardi, l'avion de M. Penne n'a pas pu décoller mardi soir, la piste étant, par précaution, encom-brée de camions pour éviter tout at-terrissage nocturne.

Dans son allocation radiodiffusée, le commandant Ouedraogo a rap-pelé que l'objectif du C.S.P. demeu-rait de permettre à la population de se donner les structures de sa vie imérieure, dans un délai de deux ans ». Il a ainsi expliqué la décision d'en e écarter tous ceux qui œu-vraient à la faire dévier de sa voie initiale, par des comportements, dé-clarations et agissements tout aussi démagogiques qu'irresponsables ». On peut supposer que les militaires aujourd'hui au ponvoir entendent ainsi rassurer leurs partenaires traditionnels et faire comprendre au colo-nel Kadhafi qu'ils souhaitent le voir garder des distances vis-à-vis de la Haute-Volta.

Il reste à savoir si le dirigeant libyen ne s'est pas un peu leurré luimême en jugeant que le capitaine Sankara avait les moyens de sa politique, alors que la population voltaïque - lassée des coups d'Etat - ne paraît guère sensible au langage emporté de son ancien premier ministre. L'histoire dira si, dans ce pays pauvre et qu'on dit sage, le capitaine Sankara, au discours assez mal articulé, pouvait avoir une chance de sé-duire. Elle dira également si un dé-rapage supplémentaire est possible. Dans l'immédiat, à menacer trop ouvertement ses adversaires, le « ienne Turc » les a suffisamment alertés pour que ces derniers prennent les devants et le condamnent, au moins provisoirement, au silence.

JEAN-CLAUDE POMONTI.

#### Kenya

#### Le président Moi annonce des élections anticipées pour septembre

Nairobi. - Des élections législatives anticipées apront lieu, en septembre prochain, au Kenya. S'adressant au comité directeur du parti unique, la KANU, le président Daniel Arap Moi a justifié sa décision de convoquer les électeurs un an avant le terme normal de la législature par la nécessité de « nettoyer le système »: Ainsi semble dénouée » au moins provisoirement - la crise politique qui agitait le Kenya depuis plus d'une semaine.

chaines se tiendront dans quatre mois environ (la date précise reste à fixer). Pour l'instant, le Parlement n'est pas dissous. Il devra notamment voter en juin le budget. En revanche, le processus législatif se mettra en branle rapidement avec la révision des listes électorales. Le pays est entré dans une phase de transition assez longue, d'où sortira - si les vœux de M. Moi sont comblés - une équipe dirigeante profon-dément remaniée.

Le chef de l'Etat avait lui-même enfiévré le pays en accusant, le 8 mai, des - pays étrangers de choyer une certaine personne afin qu'elle prenne le pouvoir ». Le suspense était né. De jour en jour, une ampagne de dénonciation s'intensifiait contre le « traître ». Chacun invitait le président à clouer le Judas

De notre correspondant

au pilori (le Monde du 17 mai). L'homme qui correspondait le mieux au portrait-robot esquissé par la presse et les politiciens, M. Charles Njonjo, ministre des affaires constitutionnelles, plaida, lundi, son innocence. Mais on promettait pour le lendemain la mise en cause publique de cinq à six minis-

Mardi, la foule qui se pressait de-Les dernières élections avaient eu vant l'immeuble du Parlement en-en en novembre 1979. Les pro-tendait M. Moi réitérer ses accusations contre « certaines personnes recherchant l'assistance de leurs maîtres étrangers pour promouvoir leurs ambitions excessives ». Il n'a livré, en revanche, aucun nom Hormis cette allusion présidentielle, l'affaire n'a pas été évoquée pendant la réunion du parti. « L'affaire du traître est terminée », déclarait un politicien en sortant de la salle. Toute mention du « traître » a disparu comme par enchantement des bulletins d'information de la radio

Avant d'annoncer les élections, M. Moi avait jeté un blâme collectif et anonyme sur un groupe de diri-geants. « Je suis inquiet, a-t-il dit, et très déçu du comportement de certaines personnes que j'avais nom-mées à des postes importants au gowernement et dans l'administra-

tion. Ces gens se sont conduits de telle manière que j'ai mis en doute leur loyauté, à cause de leur cupidité. Il sut très difficile d'éliminer la corruption. Ma patience est à bout. A partir de maintenant, tout responsable qui se conduira de facon suspecte sera limogé et s'exposera à des sanctions disciplinaires. Je suis déterminé à corriger les faiblesses dues à ces gens malveil-

En guise sans doute de mise en garde à d'éventuels comploteurs. sécurité sont loyales et vigilantes. Elles sont prêtes à défendre le pays à tout moment. • Il n'empêche que le déroulement et le dénouement en queue de poisson de cette crise laissent un sentiment de malaise. Ne pouvait-on pas préparer de façon plus sereine l'annonce d'élections anticipées plutôt que d'agiter le pays au moment même où se trouvaient à Nairobi quelque huit cents ban-quiers et financiers venus du monde entier participer à la session annuelle de la Banque africaine de dé-veloppement? Beaucoup ont dû quitter le Kenya pour le moins perplexes. A première vue, en esset, ni l'autorité du président ni l'image internationale du Kenya ne sortent consolidés de cette semaine de crise.

JEAN-PIERRE LANGELLIER.

# Franck et Fils. 3 jours de bonnes affaires. 18-19-20 mai.

Les bonnes affaires chez Franck et Fils, c'est, pendant trois jours, des prix exceptionnels sur toute la mode et à tous les rayons.



Franck & Fils. 80, rue de Passy. Paris 16°. Parking avenue Paul Doumer, face au magasin. Métro Muette.



Le lien qui nous unit à la "Belle Province" est unique : c'est celui de la langue. Depuis 300 ans, il scelle une fraternité du cœur et de l'esprit. L'Ile-de-France et le Grand Montréal se tendent la main.

19 MAI 1983 Jumelage entre la Région d'ILE-DE-FRANCE et le GRAND MONTRÉAL

TWA vers et à travers les USA

# Boston: vol quotidien 3.220 F\*

Liaison sans escale de Paris CDG1 en gros porteur. TWA dessert également plus de 50 villes à l'intérieur des Etats-Unis.

Supplément week-end et supplément tarifaire à partir du 1ª juillet.

Vous plaire nous plaît



Le Sénat a adopté douze projets de loi portant approbation de conventions ou d'accords internationaux dont sept définitivement, approuvés auparavant

- Projet de loi autorisant l'appro-bation d'une convention entre les gouvernements français et algérien, en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'as tance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre.

A cette occasion, M. Moinet (Gauche dém. Charente-Maritime) attire l'attention, au nom de la commisison des finances, dont il est le rapporteur, sur les pertes de devises que provoquent les transferts de fonds opérés - sans limitation - par les huit cent mille travailleurs algériens résidant en France, alors que les cinquante quatre mille Français travaillant en Algérie ne peuvent transférer que 50 % à 80 % de leur salaire. Il évoque d'autre part le sort de certaines Françaises mariées à des Algériens, qui ont des enfants vivant en Algérie sans qu'elles aient la possibilité de leur rendre visite.

- Projet de loi autorisant l'approbation d'une convention pour la formation militaire entre les gouverne-ments français et mauritanien.

- Projet de loi autorisant

L'"OPEN International AGENA" vous permet.

du 26 mai au 5 juin, de vous mesurer aux

Inscription, avant le 21 mai au soir, au Paris Squash Stadium, 66 avenue d'ivry,

Eliminatoires du 26 mai au 29 mai

Tableau Final du 30 mai au 5 juin

Montant total des prix distribués aux joueurs

120,000 francs

OPEN AGENA est disponible dans votre club

ou sur simple appel teléphonique au 26114.08.

agena

Le magasin de la micro-informatique,

de la téléphonie, et des machines de bureau

25, rue de la Pépinière 75008 Paris.

Tel. 293.12.96.

meilleurs joueurs, et de côtover les plus

grands noms internationaux.

75013 Paris. Tél. 586.55.40.

péenne relative au statut juridique des travailleurs migrants ;

- Projet de loi autorisant la ratification d'un accord entre le gouver-nement français et celui de la Répu-blique fédérale d'Allemagne relatif à la construction d'un pont routier sur le Rhin entre Marckolsheim et

- Projet de loi autorisant la ratification d'une convention sur l'élimi-nation de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ont été adoptés définitivement les

Sept textes suivants: - Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord international sur

- Projet de loi autorisant la ratification d'une convention consulaire entre la France et le Vietnam. Le rapporteur de la commission des affaires étrangères, M. Boucheny (P.C., Paris) rappelle que la France est le premier partenaire commer-cial non membre du Comecon de ce pays. Il observe que vingt-quatre mille Vietnamiens soumis au statut de réfugiés vivent en France, alors que quatre cent cinquante-trois Français résident dans ce pays. M. d'Ornano (R.P.R., Français de l'étranger) met l'accent sur les difficultés rencontrées dans l'accueil des réfugiés en raison de la lenteur des procédures « et surtout parce que le gouvernement vietnamien retient les personnes que la France souhaite accueillir et entend leur en substituer d'autres que la France ne souhaite pas voir venir ». Il évoque l' « expansionnisme vietnamien », perçu comme une menace par cerains de ses voisins. Pour M. Garcia

(P.C., Seine-Saint-Denis), « trop

d'organismes internationaux

mènent à l'égard de ce pays une

SQUASSSH.

politique de boycott et out recours à

- Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre la France et la Guinée-Équatoriale sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements ;

- Projet de loi autorisant la ratification d'une convention relative aux décisions de rectification d'actes de l'état civil :

- Projet de loi autorisant la ratification d'un accord complémentaire à la convention générale entre la France et l'Autriche sur la sécurité

- Projet de loi autorisant l'appro-bation d'une convention entre la France et l'Egypte sur la coopération judiciaire en matière civile, y compris le statut personnel, et en matière sociale, commerciale et

- Projet de loi autorisant l'approbation d'une convention entre la France et l'Egypte de coopération judiciaire en matière pénale.

#### Enquêtes publiques

L'Assemblée nationale avait adopté le projet de loi relatif e à la démoralisation des enquêtes publiques » (le Monde du 14 avril), le sénat a ajouté à cet intitulé « et à la protection de l'environnement ».

M. Mossion (Un. centr., Somme), rapporteur de la commission des affaires économiques s'interroge sur la nécessité d'un tel texte qui risque, selon lui, de compli-quer et de retarder la réalisation de toute installation nouvelle de quelque importance, d'autant, observe-t-il, qu'- un important arsenal légis-latif » permet déjà de garantir le

milieu ambiant et ses habitants. Pour M. Mossion, seules trois dispositions du texte sont novatrices extension des procédures d'enquête publique, renforcement de l'indé pendance des commissaires enquêteurs et des commissions d'enquête et obligation faite aux juridictions administratives de surseoir à l'exécation d'un projet en cas de conclusion défavorable de l'enquête.

M. Janetti (P.S., Var) voit an contraire dans ces dispositions le moyen de permettre « une mobilisa-tion civique » des Français. Et M. Eberhard (P.C., Seine-Maritime) dénonce la longue liste des nuisances dues à la « complicité objective » du gouvernement d'avant le 10 mai 1981 et du patro-

Paraphrasant Gaston Bachelard. pour qui on n'était jamais sûr d'être assez rationaliste mais pour qui il fallait s'efforcer de le devenir, Mme Bouchardeau, secrétaire d'Etat chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, déclare : « Nous ne sommes pas surs d'être assez démocrates, mais nous nous efforçons de le devenir. Il ne s'agit pas de perdre du temps avec l'enquête publique, mais d'en gagner grâce à un vrai dialogue. Après l'avoir modifié, le sénat approuve à l'unanimité le projet de loi.

#### Contrats de solidarité des collectivités locales

Le Sénat a approuvé définitivement et à l'unanimité le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 30 janvier 1982 sur les contrats de solidarité des collectivités locales. Cette ordonnance exonère de charges sociales les collectivités pour les embanches effectuées en raison d'une forte réduction de la durée du travail (16795 agents ont été ainsi recrutés) et elle permet une cessation anticipée d'activité, à condition que les agents concernés soient rem-placés en nombre équivalent (6719 agents out été ainsi emban-chés). M. Labarrère, ministre chargé des relations avec le Parlement, indique que 1 109 contrats ont d'ores et déjà été signés. Outre la ratification de l'ordonnance, le projet porte modification à certaines de ces dispositions afin de rendre plus aisée la cessation anticipée d'acti-vité, notamment pour les femmes, qui pourront bénéficier de la bonification pour enfants.

Rapporteur de la commission des lois, M. Schiele (Un. centr., Haut-Rhin) estime « limité » l'intérêt de cette ordonnance qui ne s'appliquera que jusqu'en septembre pour l'exonération des charges sociales et traités. Il relève que 5 % seulement des personnels communaux ont été touchés par les mesures de réduction du travail et 1 % pour celles tou-chant à la cessation anticipée d'acti-

#### Représentation des Français à l'étranger

Le projet de loi organique relatif à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ensuite approuvé par 300 voix sur 300 votants. Ce texte complète le projet de loi adopté définitivement sur le régime électoral des sénateurs atant les Français de l'étranger. Il porte de six à douze le nom-bre de ces sénateurs. Cette augmen-tation, qui s'effectuera progressivement par le doublement des sièges de chaque série renouvelable, sera complètement réalisée en 1989 (deux sénateurs supplémentaires en 1983, 1986 et 1989).

Sur proposition du rapporteur de a commission des lois, M. Pillet (Un. centr., Loire), et avec l'accord de M. Cheysson, ministre des rela-tions extérieures, les sénateurs alignent, plus que ne le prévoyait le texte initial, l'élection des réprésentants des Français de l'étranger à la Haute Assemblée sur le régime commun des élections au Parlement.

LA VISITE DE M. LEMOINE

#### Plus de trente mille personnes dans les rues de Nouméa

M. Georges Lemoine est arrivé mercredi austin 18 mai à Nouméa, première étape d'une visite qui doit le condaire également à Wallis-et-Futura, puis eu Polynésie française.

Le secrétaire d'État aux DOM-TOM s'est entretenu dans l'après midi avec les dirigeants des formations politiques représentées à l'assemblée territoriale. Les deux manifestations autagonistes organisées dans la matinée à Nounéa, l'une par les indépendantistes, l'autre par les partis « nationaux », ont rassemblé des foules très importantes (le quart de la population du territoire était descendu dans la rue) mais se sont déroulées sans heurts maigré une vive tension.

#### De notre envoyé spécial

Etat aux DOM-TOM n'avait reçu accueil si massif en Nouvelle-Calédonie. Plus de trente mille persomes s'étaient rassemblées dans les rues de Nouméa mercredi matin et rues de Noumea mercreut mann et jusqu'an début de Paprès-midi pour célébrer à leur façon la première vi-aite de M. Georges Lemoine dans leur territoire. Toutefois, leurs motivations ne devaient rien à l'enthousiasme. Les uns étaient là parce qu'ils ont peur. Les autres parce qu'ils enragent. La manifestation organisée par le Rassemblement pour la Calédonie dans la République (R.P.C.R.), proche du R.P.R., et les autres composantes du courant « national » représentant la droite lo-cale a, incontestablement, répondu à

Près de vingt-cinq mille personnes avaient répondu à leur appel pour témoigner de leur attachement à la France et de leur refus de toute forme d'indépendance. Toute la communanté européenne de Nouméa semblait présente, ainsi que bon nombre de «broussards» venus des autres régions de la Grande-Terre. Il y avait aussi de nombreux membres des communautés wallisienne et tahiticime et les représentants de ceux des Mélanésiens qui s'opposent aux indépendantistes.

l'attente de ses organisateurs.

Conduit par le maire de Nouméa, M. Roger Laroque (R.P.C.R.), et par M. Jacques Lafleur, député R.P.R., président du R.P.C.R., un long cortège compact a traversé la ville, du port jusqu'à la mairie, derrière les drapeaux des associations d'anciens combattants. Ses banderoles étaient explicites : « Français nous sommes, Français nous resterons !», «Notre avenir à tous rester pour toujours! », « Icl c'est la France! », « Raspecs de la propriété privée! », « France mon amour! », «La parole au peuple: référen-dum!».

Les organisateurs ont ensuite déposé au siège du haut commissariat de la République une motion de-mandant la dissolution de l'assemblée territoriale (cette assemblée est désormais contrôlée par les indépendantistes), des élections anticipées riales doivent avoir lieu normale-ment en 1984), et refusant formellement de tout nouveau statut du territoire « qui pourrait conduire à

Le maire de Nouméa ayant de-mandé à cette foule de respecter en M. Lemoine le représentant du gouvernement de la République, le secrétaire d'Etat a été épargné par les slogans, alors que son prédécesseur, M. Henri Emmanuelli, avait été sou-vent dénoncé violemment en des circonstances analogues. Les adver-saires de la politique conduite par le gouvernement en Nouvelle-

Nouméa. - Jamais secrétaire Calédonie out donc confirmé spectaculairement leur audience parmi la population.

Mais les partis indépendantistes penvent eux aussi se prévaloir d'un succès politique. On n'avait jamais vu autant de Canaques rassemblés au centre de Nouméa pour crier leurs convictions séparatistes. A l'appel des cinq formations indépen-dantistes qui participent au jeu insti-tutionnel (Union calédonienne, Li-bération kanake socialiste, Front uni de libération kanak, Union progressiste mélanésienne, Fédération so-cialiste calédonienne) et du parti le plus intransigeant, le Palika (Parti de libération kanak), près de cinq mille Mélanésiens, dont beaucoup de femmes et de jeunes, ont exprimé pour leur part la déception de constater que le chargement qu'ils attendaient de l'élection de M. Mit-terrand à la présidence de la Répu-blique ne se soit pas déjà traduit par la proclamation de l'indépendance du territoire. Sur les banderoles, on relevait notamment : « A bas la justice coloniale! > < A bas l'exploitation capitaliste! > « La liberté ou la mort ! »; « R.P.C.R. comme l'O.A.S., balayé par l'histoire ! », « Récupération des terres sans condition ! », « Halte à la prolifération des armes dans les milieux fas-cistes ! », « indépendante mainte-

nant! »... Bien que leurs partisans vivent pour la plupart à l'intérieur du terri-toire et sur la côte est, les indépendantistes ont prouvé leur capacité à mobiliser leurs militants dans le fief même de leurs adversaires.

De part et d'autre, l'objectif était essentiellement psychologique. Un instant on a craint le pire. Les deux cortèges se sont frôlés en effet sur la place des Cocotiers. Le sang-froid des services d'ordre mis en place par les uns et les autres et la présence d'un important cordon des forces de Pordre out empêché tout contact entre les deux rassemblements, qui se face tendu mais contrôlé. En début d'après-midi, aucun incident n'avait été signalé.

# EXPRESSION ORALE MAÎTRİSE DE SOI

COURS LE FÉAL **₾ 387** 25 00 20, rue des Dames Paris 174



mensuel

CONSEIL EDITORIAL Charles-Roux, Jean-Pierre Charles-Roux, Jean-Pierre Chevhement, André Deluchat, Pierre Dumayet, Marc Perro, Alain Gerber, Manrice Gode-lier, Pierre Guidoni, Georges lier, Pierre Guidoni, Georges Hourdin, Pierre Jotfroy, Jean Kaha, Ende Le Beller, Domi-nique Lecourt, Gérard Mendel, Jean-Louis Moynot, René-victor Pilhes, Nicole Ques-tiany, Jacques Ruffle, Autoine Sanguinetti, Jacques Thiban, Rolande Trempé, Henri Weber.

**ABONNEZ-VOUS** UN AN 250 F (ETUDIANTS 175 F) ADRESSEZ VOTRE **REGLEMENT:** EDITIONS. DU DIX MAI 52, RUE DE BOURGOGNE 75007 PARIS

LES LIVRES DES PUF QUESTIONNENT LE MONDE

#### *HISTOIRE DE L'UNEF*

Par Alain Monchablon

Depuis le 10 Mai 1981, nombreux sont les anciens de l'UNEF qui se retrouvent aux commandes de l'Etat. L'auteur montre ici le passage d'une organisation estudiantine vers une institution corporative, puis vers un groupe de pression politique.

Collection "Les chemins de l'Histoire" strigée par Blandine Barnet-Kriegel et Autre Burguière 200 pages, 125 F.

# **EUROPEAN UNIVERSITY OF AMERICA**

American Studies Survey Program I août - 1 septembre Niveau Requis : Bac. Bac + 2 Introductory Courses in: United States History Politics and Culture Business Language Skills Field Trips To: Bay Area Companies And Cultural Sites

Fall 1983 American Management Studies Survey Program 6 septembre - 28 octobre Premier Cycle Universitaire Introductory Courses In: Finance, Economics Management, Marketing International Business Chaque programme conduit as Certificate of American Studies

Add to the second

European University of America. 650 Pine St.; San Francisco, CA. 94108 USA Renseignements et Sélection: Centre d'Information Pour l'Europe 32 Galerie Montpensier, 75001 Paris, France, Tél.: (1) 296.30.69

7.0 - 1 mg 54 ing-w-

STEEN B J 50 1 60 4 

ag ままげ いつくさ 新聞 The state of the state of the state of

\*\*\*\*\*

- ----

58 . L.t

La **voc** The second second

Tourist to Allen afteriore

Radio John Camera, E The same of success of of the first command that the Trich and the streeting grant 「おしょうけい」 一個で変数 (金) THE MAN WITH SHAFT SERVICE The company of the second Figure 1981 1 Table 11 Alle

The second section of the second The state of the s State of the State of State 等性。 2. 20 mm **10 mm 10 mm 10** mm 10 The second second second The second of th

Garage Salaria The state of the s Street, and the same states The same of the sa A SECTION PROPERTY. The State of the State of

The second secon Service Contract Section 2 The state of the s The second secon The same of the sa 

The second second The state of the same 1950 A 5.8 M A STATE OF THE STA 

Drew Land 

POLITIQUE

la question qui lui est posée. Les in-dépendantistes l'ont compris. Ils le

pressent maintenant de se prononce

publiquement pour on contre l'indé-

pendance. En cas de réponse néga-tive de la part de M. Georges Le-moine, vendredi 20 mai, à Nouméa,

ils menacent de ne plus collabore

avec Paris, de constituer un gouver-

nement provisoire à l'étranger et de proclamer unilatéralement l'indé-

diaire du nouveau secrétaire d'Etat,

le gouvernement se départe d'une

circonspection dictée par des impé-

ratifs divergents, surtout au moment

où le meurtre de Temala (le Monde

du 14 mai) provoque un regain de tension dans le territoire. Sans doute

court-il ainsi un risque de méconten-

ter tout le monde et de se retrouver

isolé. Mais en refusant à la fois d'ap-

porter une réponse abrupte à une al-

ternative qu'il juge sommaire et de se lier pour l'avenir, le gouverne-

ment cherche avant tout à placer

tous les partis de Nouvelle-

Calédonie devant leurs propres res-

ALAIN ROLLAT.

ndance de la Nouvelle-Calédonie le 24 septembre 1984. Il est peu pro-bable toutefois que, par l'intermé-

EN NOUVELLE-CALÉDONIE

TO THE STATE OF TH

ville personne

The Mark Bridge by William Ang. Market Transport

tion of the second

de Nouméa

#### Des aspirations contradictoires, un choix difficile

See a service and the service Le sens des nuances ne semble pas être, en Nouvelle-Calédonie, la chose la mieux partagée. Depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir, une scule question y hante les esprits: le gouvernement estime-t-il ou non que ce territoire, rattaché à la France depuis le 24 septembre 1853, doit devenir un État indépendant?

> Que le gouvernement se soit. jusqu'à présent, refusé à y répondre clairement est pourtant bien com-préhensible. La question calédo-nienne représente un redoutable défi à l'intelligence. Comment trancher équitablement entre trois légitimités qui s'affrontent sur cette terre? La égitimité des aspirations nationalistes de la communauté canaque victime de la colonisation, longtemps cantonnée dans des réserves, ne souffre aucune contestation (1). En reconnaissant son caractère primordial, M. François Mitterrand et la gauche dans son ensemble n'ont fait dans le passé qu'exprimer leur attachement au principe des droits de l'homme en Nouvelle-Calédonie. A l'égard des Mélanésiens, la collectivité française a des dettes. En favorisant depuis le printemps 1981 l'accès des principaux représentants de la communauté mélanésienne, fussent-ils indépendantistes, au pouvoir exécutif du territoire, le gouvernement - sous l'impulsion de M. Henry Emmanuelli, ancien secrétaire aux DOM-TOM, et de M. Christian Nucci, ancien haut commissaire de la République - n'a fait qu'établir un contrepoids à la nuissance économique dont cette communauté est écartée.

La légitimité des droits de la communauté européenne ne manque pas non plus de fondement. Qu'ils soient les descendants des bagnards, des déportés de la Commune ou des révoltés de Kabylie (2), les Caldoches sont, pour la plupart, les héritiers d'une colonisation plus misérable que conquérante, dont la condition sociale n'a souvent qu'un rapport lointain avec l'image qu'en donnent leurs chefs de file politiques, MM. Jacques Lafleur, industriel, président du Rassemblement pour la Calédonie dans la République (R.P.C.R.), député R.P.R. de la deuxième circonscription, et le maire de Noumés, M. Roger Laroque (R.P.C.R.), ancien directeur ment de réformes de structure aux des établissements Ballande, qui conservateurs locaux et donné des

conteste des devoirs.

Comment, enfin, pourrait-on faire litière de la légitimité démocratique telle qu'elle s'exprime à travers tous les scrutina locaux dont les résultats indiquent qu'il n'existe pas jusqu'ici, en Nouvelle-Calédonie, de majorité favorable à l'indépendance du terri-toire? Accéder à la revendication indépendantiste selon laquelle le droit à l'autodétermination ne devrait intéresser que les seuls Kanaks serait contraire à la Constitution et surtout contraire aux principes de la

Ce casse-tête politique réclame d'autant plus de sang-froid que la question calédonienne se pose, aussi, en des termes culturels beauconp plus aigus que partout ailleurs dans l'ancien empire colonial. En Nouvelle-Calédonie, la vie sociale se traduit depuis un siècle par le choc permanent de deux civilisations : d'un côté, la valeur primordiale de l'effort personnel et le culte de la propriété privée, de l'autre, la pri-mauté de la vie tribale, la religion du droit coutumier et de la terre an-cestrale, indivisible.

#### 43 % de Mélanésiens

Le rapport des forces en présence impose néanmoins la recherche de compromis. Bien qu'ils forment le groupe homogène le plus important, les Mélanésiens ne représentent que 43,33 % de la population du terri-toire face à 35,65 % d'Européens, les autres habitants (Wallisiens, Tahitiens, Indonésiens, etc) partageant en général les intérêts de la communauté blanche (4).

La démographie évolue en faveur des Kanaks, mais, à moyenne échéance, aucune des deux principales communautés ne peut prétendre imposer une quelconque souve-raineté à l'autre, sauf recours alétoire à la contrainte. Pour éviter d'accentuer une bipolarisation déjà excessive, le gouvernement a délibé-remment choisi l'ambiguité. En re-courant en 1982 à la procédure des ordonnances, il a imposé l'engage-

fout la pluie et le beau temps dans le commerce local. A l'égard de ses ci-toyens qui n'ont pas choisi de vivre là-bas, la France républicaine a sans l'indépendantistes. Il a ainsi laissé l'impression aux Euro-péens de préparer l'accession du ter-ritoire à l'indépendance.

En vérité, ce volontarisme signifie surtout que, pour la ganche, la prio-rité n'est pas l'indépendance, mais la réalisation de progrès économiques et sociaux assez significatifs pour réduire les inégalités les plus criantes. L'élaboration du projet de révision du statut dans le sens d'une plus large autonomie de gestion a ensuite confirmé que le gouvernement n'est pas pressé de répondre, sur le fond, à

1) Dans un récent rapport d'information, la commission des lois du Sénat souligne notamment, à propos de l'iné-gale répartition des terres dans le terrigale répartition des terres dans le terri-toire, que les agriculteurs européens oc-cupent 396 000 hectares répartis entre environ mille exploitations faisant vivre qautre mille à cinq mille personnes, tandis que vingt-cinq mille Mélanésiens environ vivent, eux, sur les 163 000 hec-tares de leurs réserves et quelque 40 000 hectares acquis ou concédés selon les règles du droit commun.

En 1871, des Kabyles qui s'étaient rebellés ont, en effet, été déportés d'Afrique du Nord en Nouvelle-

3) Les dernières élections ont confumé le clivage entre les commu-nautés. En juin 1981, M. Roch-Pidjot (app. socialiste), président de l'Union calédonienne, principal parti indépen-dant, a été réélu dans la première circonscription (côte est), dite circonscrip-tion - noire », en recueillant, au deuxième tour, 41,99 % des suffrages exprimés contre 34,74 % au candidat de exprimes contre 34,74 % au candidat de l'opposition et 23,26 % à un antre candidat indépendandiste qui s'était maintenn dans la deuxième circonscription, dite circonscription « blanche » (côte ouest Nouméa). M. Jacques Lafleur, député R.P.R., a été réélu, au premier tour, lors de l'élection législative partielle du 5 novembre en recueillant 91,42 % des suffrages exprimés. Aux 91,42 % des suffrages exprimés. Aux élections municipales de mars dernier, qui ont en lieu à la proportionnelle inté-grale, la liste du R.P.C.R. a enlevé, à Nouméa, les quarante-cinq sièges à

4) Selon les statistiques de l'INSEE. 4) Selon les statistiques de l'INSEE. il y avait, au 1º janvier 1980, en Nouvelle-Calédonie, pour un total de population de 138 000 habitants : 59 800 Mélanésiens (43,33 %); 49 200 Européens (35,65 %); 17 400 Wallisiens et Tahitiens (12,60 %) et 11 600 Indonésiens et au-

Point de vue

# a vocation à l'indépendance

A Calédonie est-elle vouée à osciller entre l'incertitude et la turbulence? Ou bien trouvera-t-elle un équilibre entre ses stêrètri sel te selannitan sonaronso légitimes de la France dans le Pacifi-

La population canaque attendait beaucoup du changement survenu il v a deux ans. Elle n'avait pas ménagé son concours. Parmi les autres communautés (du moins celles qui, par l'ancienneté de leur implantation, ont acquis une véritable citoyenneté caléconienne), les meilleurs esprits souhaitaient que l'archipel franchisse un double handicap : celui qu'imposent les contraintes croissantes d'une économia mono-industrielle en déclin et l'archaisme d'un système institutionnel particulièrement discriminatoire à l'égard de la communauté mé-

Depuis 1982, le gouvernement a parfaitement compris l'urgence qu'il y avait à proposer des solutions aux principales questions économiques, foncières et culturelles en suspens. Parallèlement, l'action intelligente et pragmatique du précédent haut commissaire, M. Nucci, a facilité sur place le rétablissement de la confiance, rassuré les bonnes volontés et maintenu le paix civile dans le territoire. Il convient de s'en féliciter : ce climat nouveau permet d'aborder aujourd'hui le second volet des réformes, celui des institutions.

 $\chi < 29.477^{\pm 0.00}$ 

¥.9

A 44.5

Or, dans une région du monde où tous les États, sans aucune exception, ont accédé à l'indépendance, seule la Calédonie hésite encore sur la voie à suivre. Localement, une majorité associant le Front indépendantiste à la Fédération pour une nouvelle société calédonienne s'est constituée récemment à l'assemblée territoriale. Elle s'oriente nettement vers l'émancipation.

A l'opposé, la minorité affairiste du R.P.C.R., appuyée à la fois sur les tenants du colonialisme et sur certains résidents récents, ne cache pas sa volonté de déstabiliser l'archipel en demandant dans un premier temps la dissolution de l'assemblée territoriale. Si cette minorité allait au out de son projet, on imagine sans

par ALAIN VIVIEN (\*) et LIONEL CHERRIER (\*\*) peine dans quelle anarchie la Calédo-

nie se trouverait bientôt plongée.

la Calédonie

dépendance.

Le moment est donc venu de dire ment quel doit être l'avenir de

Ce n'est pas la « note sur la réforme du statut du territoire » publiée en mars 1983 qui remplira cette attente. Incertain, confus et même parfois dérisoire (1), le texte est de tonalité nettement départementaliste. Les pouvoirs du commissaire de la République restent majeurs per rapport à ceux qui seraient dévolus au ∢ gouvernement territorial ». Il va sans dire que ce document a reçu à Nouméa l'accueil que chacun pouvait prévoir : les adver-

saires du gouvernement l'ont

bruyamment approuvé; la majorité

qui le soutient n'a pu que manifester

son désaccord et sa désillusion. Rien, heureusement, n'est encore joué, et de nouvelles propositions peuvent sortir la Calédonie de l'ornière institutionnelle dans laquelle elle s'enlise. La première nécessité est d'éclaicir les perspectives en fixant l'objectif à atteindre avec la majorité de l'assemblée territoriale. Rien ne sera plus négociable et, sous peu, sans que soit clairement énoncée la vocation de la Calédonie à l'in-

Le principe posé, tout est négociable : l'échéancier de cette indépen-dance, que l'article 76 de la Constitution autorise, les conditions et la durée de la phase transitoire, les voies à rechercher pour assurer l'équilibre de la citoyenneté, la participation de la France au redressement économique de l'archipel, la solution des problèmes posés par la sécurité extérieure de la Calédonie, la solidarité des cultures canaques et francophone dans un environnement largement anglophone.

Il n'y a pas d'exemple dens l'histoire de la décolonisation d'une telle patience et d'une aussi évidente (\*) Député (P.S.) de Seine-et-Marne.

bonne foi pacifique que celles dont fait preuve depuis deux décennies la population mélanésienne dans son

Ce sens profond de la responsabi lité n'est pas seulement l'héritage des cultures canaques. Il est aussi un témoignage du réalisme avec lequel les Mélanésiens prennent en considération les communautés exogènes qui se sont progressivement lées dans l'archinet.

Avec celles-ci, les Kanaks autochtones veulent construire une Calédonie nouvelle, où chacun pourra tenir sa propre place. Ce serait l'honneur de la France, quand il est temps encore, de prêter une attention suffisante à cette revendication désormais inéluctable.

(i) Le président du futur gouverne-ment territorial serait habilité à « représenter le territoire dans les manifesta-

# Choisissez la qualité! La Suisse, naturellement ...

••• LE MONDE - Jeudi 19 mai 1983 - Page 9

... pour des vacances à votre porte, à votre portée, par exemple:

Wildhaus (1090 m) / Suisse orientale. Semaines de randonnées pédestres valables de mai à fin octobre.

Sept nuits en chambre double avec bain/ douche et demi-pension. Promenades accompagnées, observation de

#### 1274 Francs français par personne

Renseignez-vous auprès de votre agence de voyages ou de l'Office national suisse du tourisme (ONST), Porte de la Suisse, 11bis, rue Scribe, 75009 Paris, Tél. 01 7424545.

Tout un choix d'offres dans notre brochure • La Suisse à moins de 2000 Francs français»

A L'AVANT-GARDE. Brother CE 60 Deux machines incomparables. Disponibles pour la première fois en France chez Agena, au 25, rue de la Pépinière, 75008 Pans Tél. : 293 12.96 agena Le magasin de la micro-informatique, de la téléphonie et des machines de bureau. Pour tous renseignements complémentaires veuillez retourner ce coupon à Agena 25, rue

de la Pépinière, 75008 Paris.



Le 19 mai 1983, Pierre DES MARAIS II, au nom du Grand Montréal, et Michel GIRAUD, Président du Conseil Régional d'Ile-de-France, signent le jumelage entre les deux régions: Elles vont échanger leur expérience et travailler ensemble.

Adresse

sur la Brother CE 60 🛘

désire recevoir une documentation détaillée

L'IBM 🗆

19 MAI 1983 Jumelage entre la Région d'ILE-DE-FRANCE et le GRAND MONTRÉAL

# **POLITIQUE**

#### Prise d'empreintes et de photographies : nouvelle lecture de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, mardi 17 mai, en troisième et nouvelle lecture, le projet de loi portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi du 2 février 1981, dite loi « sécurité et liberté ». La commission mixte paritaire députés avaient à se prononcer sur le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture (le Monde du 5 mai). Ils ont adopté plusieurs amendements de la commission des ois tendant, pour l'essentiel, à revenir au texte qu'ils ont eux-mêmes adopté en deuxième lecture (le Monde du 21 avril). Ce projet re-viendra une dernière fois devant le Sénat le 24 mai, avant que les députés, en quatrième lecture, ne l'adoptent définitivement.

A l'article 13, qui concerne les contrôles d'identité, l'Assemblée a adopté un amendement du gouvernement concernant la prise d'empreintes digitales et de photogra-phies. Le 3 mai, les sénateurs avaient adopté cet amendement, en en suppriment les dispositions relatives à l'autorisation du procureur

Nous redonnons ci-dessous le texte intégral de cet amendement : Les opérations de vérification d'identité ne peuvent donner lieu à la prise d'empreintes digitales ou de photographies.

» Il ne peut en être autrement que si les conditions suivantes sont

» - La prise d'empreintes ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne interpellée.

 Elle ne peut être pratiquée aue dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant ou d'une enquête préliminaire ou d'une commission rogatoire ou de l'exécu-tion d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire.

- Elle doit être autorisée par le procureur de la République si la personne a été appelée en app tion de l'article 62 farticle 62 du code de procédure pénale qui concerne les « enquêtes » en cas de « crimes et délits flagrants »] ou dans le cadre d'une enquête préliminaire. Elle doit être autorisée par le juge d'instruction en cas de délivrance d'une commission rogatoire.

Elle doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu au présent arti-

Il faut, d'autre part, rappeler que ce projet introduit deux dispositions de caractère novateur, le travail d'intérêt général et la peine de jouramende, et que, sur ces deux points, la collaboration entre l'Assemblée nationale et le Sénat a été fructueuse. La rédaction finale concernant ces dispositions résulte en effet d'un accord entre les deux Assem-

#### Modestie...

M. Badinter, garde des son intervention, mardi 17 mai, à l'Assemblée nationale, à expliduer que tout le monde - sauf lui - s'est trompé, à propos de cette ténébreuse et si délicate « affaire » de la prise d'empreintes et de photographie Treize pages d'un discours qui en comportait dix-huit | Le ministre de la justice a estimé nécessaire de « mettre très exactement les choses au point après avoir entendu ou lu bien des propos emde contre-vérités ».

Il a ainsi soulioné que la loi du

2 luillet 1981, qui, en son article 77, interdit la prise d'empreintes et de photographies, ne supprime pas *de facto* l'article 8 de la loi du 27 novembre 1943, qui l'autorise dans certaines conditions. L'interpréta-M. Badinter, ajoutant : *∢ Je* conçois que beaucoup de bons esprits s'y soient laissés prendre. (...). C'est une méconnaissance évidente du droit qui, de la part de certains, n'est pas innocente. » L'analyse de M. Badinter, en revanche, est cévidente pour tout juriste ». Et puis, taires » qui ont suivi le vote, par l'Assemblée nationale, de l'amendement de M. Jean-Pierre Michel, cet amendement, a déclaré le garde des sceaux, « définissait, pour tout juriste attentif, un état de droit infiniment plus protecteur que celui qui existe actuellement ». M. Badinter a constaté « une singulière méconnaissance de cas progrès, née, dans beaucoup d'esprits, à la fois de l'ignorance du maintien en vigueur de la loi de 1943 et d'une méprise sur la portée exacte de l'amendement voté par l'Assembiée nationale ». Bref, pour le ministre de la justice, le « tumulte » né autour de cette question était

Les explications de M. Badinter sont à la fois précises, de bon sens et lumineuses. Seulement, les arrivent un peu tard pour les neuf jours après le « tumulte »

provoqué par l'amendement de Michel (le Monde des 21 et 22 avril). Surtout, la mémoire du ministre de la justice apparaît un peu courte. Oubliée, l'étonnante confusion dans laquelle s'est efment ; oubliées, les déclarations contradictoires des propres collaborateurs du garde des sceaux. de ceux du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'État chargé de la sécurité publique ; oublis propres doutes exprimés, le soir même, per M. Badinter pour qui il n'était nas tout à fait « évident » que la loi de 1981 n'abrogesit pas celle de 1943 : oublié le mutisme ostentatoire de M. Badinter ce même soir, laissant à M. Franceschi le soin de défendre l'amendement de M. Michel : cubliées les protestations indignées de la Ligue des droits de l'homme à la suite de ce vote ; par M. Badinter à M. Franceschi. et par laquelle le premier assurait le second de sa solidarité sur des

Oubliée, surtout, cette déclaration de M. Badinter, faite au cours de la deuxième séance du 23 juillet 1982, à l'Assemblée nationale : « Je suis favorable à l'interdiction de prise d'empreintes digitales et de photoorsphies (...) » (Journal officiel du 24 juillet 1982, page 4767).

dispositions tant décriées...

Enfin, comment ne pas voir que les dispositions relatives à la prise d'empreintes font la part plus belle à la « sécurité » qu'à la « Riberté ». A la suite des longues explications du garde des sceaux, M. Forni (P.S.), président de la commission des lois, s'est borné à ce laconique commentaire : « Pourquoi viens-tu si tard ? > En effet.

Et puis, compte tenu des atermoiements, de la confusion et des affirmations péremptoires et contradictoires auxquelles il fut donné d'assister, M. Badinter, dont les grandes qualités de juriste sont reconnues par tous, devrait s'essayer à un autre exercice : la modestie.

LAURENT ZECCHINI.

#### A Paris

#### La L.C.R. manifeste « contre la droite et l'extrême droite »

M. Alain Krivine, membre du bu-reau politique de la Ligue commu-niste révolutionnaire (L.C.R., trotskiste), a expliqué, mardi 17 mai, au cours d'une conférence de presse, le sens de la manifestation « contre la droite et l'extrême droite » organi-sée par sa formation, mercredi, à 18 heures, du métro Charonne à la place de la République. La L.C.R. a décidé de prendre cette initiative après avoir rencontré, le 10 mai, au iège de la Ligue des droits de l'homme, des représentants du P.C.F., du P.S., du P.S.U. et de la Fédération autonome des syndicats de police (FASP), qui s'étaient, pour leur part, refusés à appeler à une manifestation.

- **A**L

Selon M. Krivine, « la gauche a gagné les élections, mals la droite a gagné la rue et occupe le devant de gagné la rue es occupe se la scène politique », tandis que « le mouvement ouvrier est paralysé » par la « politique d'austérité du

La L.C.R. entend opposer une riposte à l' « offensive de droite » et aux « provocations fascistes » des groupes d'extrême droite, dont les slogans racistes et les allusions au renversement du gouvernement d'unité populaire, au Chili, il y a dix ans, e commencent à avoir un petit répondant - dans les couches

# La police, la gauche, la rue

(Suite de la première page.)

Durant les trois manifestations étudiantes qui, les 29 avril, 5 et 11 mai, ont dégénéré par le fait de orités décidées, quatre types de débordements policiers ont été notés. Des gardiens de la paix en ci-vil, armés de bric et de broc, ont enlevé leur brassard « police » et tendu des pièges à des manifestants afin de les interpeller : « Par ici, les gars » leur lançaient-ils, complices, le 5 mai, place d'Italie. L'énervement et la moins grande maitrise des compagnies d'intervention parisiennes fut souvent remarquée : il y eut parfois des ordres, venant de grades, de « tir tendu » (à hauteur d'homme) de grenades lacrymogènes, théori-quement interdits. C'est, particulièement, la mit au quartier latin. dans le dédale de rues étroites, que des écarts furent remarqués : passants pris brutalement dans le monvement des charges. Enfin, malgré eur brassard de presse, des journafistes furent molestés : la commission de la carte des journalistes promels, l'Union nationale des syndicats de journalistes, le syndicat Force ouvrière, et le président de FR 3, M. André Holleaux, s'en sont

A la décharge des forces de police et pour s'en tenir toujours aux faits - deux remarques s'imposent. Ces abus d'abord n'égalent pas en gravité ceux comms lors de certaines manifestations des années 70 : aucun témoignage ne rapporte des «tabassages» en règle, dans les cars, après les interpellations; aucun exemple de longue « raton-nade » dans une cour d'immemble ou sous un porche n'est cité ; enfin, aucane unité policière ne fut infiltrée dès le départ des manifestations pour jouer aux « autonomes » et avitension, comme ce fut fait avant 1981, notamment avec des policiers du métro parisien. En outre, les affrontements furent régulièrement prévus, organisés et provoqués par des groupes de manife terminés, mélant des militants d'extrême-droite à quelques habi-tués des manifestations violentes, et

 M. Georges Fillioud, secrétaire d'État chargé des techniques de la communication, vient d'adresser à son collège M. Joseph Frances-chi, chargé de la sécurité publique, une lettre où il lui demande de « renouveler ses instructions oux responsables » de la police afin d'éviter les brutalités dont auraient été victimes des journalistes au cours des manifestations », « Il convient de faire en sorte, ajoute le secrétaire d'État, que les journalistes - noreporteurs-radios et les photogra-phes, que leurs fonctions obligent à se mêler aux manifestants – puissent accomplir leur mission. »

nades d'exercice notamment.

Il reste qu'on ne peut tenir la balance égale : ni le degré moindre ni l'agressivité de la victime ne peuvent justifier une excessive violence ère. Il faut bien alors parler echnique : étudier la dispositif de maintien de l'ordre, s'assurer des responsabilités de chacun, savoir si ces dérapages s'inscrivent dans une logique inévitable

Le maintien de l'ordre a son roman vrai, qui en illustre fort bien la difficulté : le récit de M. Maurice Grimaud, préfet de police à Paris en mai 1968 et aujourd'hui directeur de cabinet de M. Gaston Defferre (1). Tout son témoignage montre bien, en la matière, le doigté et la souplesse, l'expérience et le dialogue, comptant autant qu'un code abstrait. On a bean enseigner, ac-tuellement, dans les écoles nationales de police, qu'il fant « éviter toute action individuelle », « faire preuve de discipline et éviter les brutalités inutiles qui ne peuvent que déconsidérer la profession. ne pas considérer a priori le joure comme un ennemi ». On apprendre aux futurs gardiens de la paix que « la foule ne pense pas, ne réfléchit pas, ne juge pas » et qu'elle est « crédule, instinctive, bestiale » (2). On a beau... Mais, une fois sur le terrain, c'est l'encadrement, la coordination, la cohésion qui déterminent le résultat final. Des choix qu'il faut avoir su maîtriser au préalable, car, notait M. Grimand, « quand la mécanique est en marche, vous n'avez plus qu'à attendre (...), tout repose sur les réflexes de ces dizaines et de ces cenaines d'hommes, d'officiers, de

Le préset du « ne frappez pas un manifestant à terre » avait un prin-cipe, propre selon hi à éviter les deux drames majeurs, le 6 février 1934 et Charonne » : une « tactique d'intervention lente et massive, chaque fois qu'un risque existait de mettre en péril une formation isolés ». C'est grasso modo cette règle qu'à d'abord cherché à appliquer l'actuel préfet de police de Paris, M. Jean Perrier : ne pas interdire les nanifestations, laisser les cortèges se former même s'ils n'ont pas été autorisés, ne pas frapper les pre-miers, attendre qu'il y ait un délit-constitué (mini-barricade, jets de pierre, etc.), ne charger que quand le gros des manifestants s'est dissocié des irréductibles. Ce sont les consignes qui expliquent la forte centralisation du commandement depuis la salle d'Etat-major de la lais d'intervention des forces de police, notamment le 11 mai.

A cette règle générale s'est ajouté qu'un syndicat policier d'extrême (2) Cours de l'Ecole nationale de po-un autre impératif, quelque peu droite, la Fédération professionnelle lice de Reims (Marne), mai 1982.

dont on a pu remarquer qu'outre des cocktails Molotov, ils disposaient de matériel d'origine militaire – grenzelle d'origine militaire de d'origine d'ori déterminés. Autant le premier chéma suppose des unités lourdes et cohérentes - montrer sa force pour s'en servir le moins possible antant le second fait appel à des unités plus légères, éclatées et mobiles, forcement moins contrôlables. C'est tout le problème actuel : la diversité, d'origine et de nature, des unités utilisées.

#### Le rôle des « déshabillés »

 Diversité d'origine : le disposi-f lovred consiste essentiellement en escadrons de gendarmes mobiles (E.G.M.) et compagnies républicaines de sécurité (C.R.S.). Les premiers sont militaires, les secondes, appartenant à la police nationale, ont une vie de caserneme qui renforce également leur cohésion : hommes et gradés se connais-sent bien. Quantitativement, le dispositif s'appuie d'abord sur eux : 25 E.G.M., à raison de 85 hommes par escadron, étaient mis à la dispopar escatron, etament mis a la dispo-sition du préfet de police mardi 17 mai ; 10 compagnies de C.R.S., avec un effectif réel de 160 hommes, dont les deux cinquièmes sur le terrain, ont été mobifisées en début de semaine.

Certains syndicalistes policiers, notamment M. Jean-Pierre Gualezzi, du Syndicat national des officiers, qui représente 87 % des commandants et officiers de C.R.S., estiment ou'il faut continuer à privilégier ces unités, plus disciplinées, mieux encadrées. Dans une lettre à ses adhérents, le S.N.O. dénonce les « violences illégitimes » et plaide pour « une force certes, mais tranulle, mattrisée, mesurée »,

La préfecture de police n'est pas convainche et veut continuer à marier ces unités lourdes, « qui ne se divisent pas », avec ses propres compagnies d'intervention, « qui aissent mieux le pavé parisien, sont plus mobiles, plus souples ». Ces compagnies sont au nombre de six, réunissant 180, hommes chacune, et réparties dans les six dis-tricts policiers parisiens selon une double tâche : trois compagnies de district (1°, 5°, 6°) dévolues plus particulièrement au maintien de l'ordre; trois brigades mobiles d'arement (2°, 3°, 4°) affectées en temps normal à des tâches anticriminalité. Cette réorganisation, ef-fectuée après le 10 mai 1981, répondait aux critiques de certains syndicalistes de gauche sur la trop forte spécialisation de ces unités dans la répression. Utilisées toutes les six ces derniers temps, elles son des caractéristiques de leur encadrement : certains font remarquer ce qu'il se plats. Ed. Stock, 1977.

De plus, le 28 mars dernier, le directeur de la sécurité publique M. André Begné, a décidé de verser dans ces six compagnies les Unités mobiles de sécurité de nuit (U.M.S.N.), ces brigades spéciali-sées critiquées après plusieurs bavures policières, notamment celle de la rue Rossini (un mort) en septem-bre 1982. Désormais, les policiers de ces U.M.S.N. sont affectés au sein de ces compagnies aux « opérations de maintien de l'ordre nocturne »...

a Diversité de nature : à ce débat sur le caractère plus ou moins fiable des unités - que récuse cependant la préfecture de police - s'ajoute la question délicate des « déshabillés ». Les effectifs de ces six compagnies sont en effet utilisés de lacon mixte, en uniforme et en civil. Théoriquement pour des interpella-tions (le Monde du 6 mai). Mais ces « déshabillés », à l'armement hétéroclite - pris parfois sur place... ajoutent à la confusion. A la préfecture de police, on reconnaît discrètement que, dans leur course indivi-duelle au manifestant, ils ont pu échapper au contrôle. Un problème identique peut se poser pour le Pelo-ton voltigeur motocycliste (P.V.M.), associant un motard à un monteur de l'école de police de Vincennes : pius l'unité est mobile, plus l'initiative - et la responsabilité individuelle est grande. Des recom-mandations out été adressées aux civils pour qu'ils scient plus en retrait et certains d'entre eux ont été réprimandés pour avoir ôté leurs brassards « police ». Reste à s'interroger sur leur nécessité : les interpellations ne peuvent-elles être faites par des policiers en uniforme ?

Au fond, le choix démocratique fait du « maintien de l'ordre à 100 % » une chimère. La trop forte focalisation sur celui-ci n'est un bien pour ni l'opinion ni pour la police elle-même. Pressurés et mobilisés, les policiers parisiens ne sont pas tous, loin s'en faut, des fanatiques de ces taches : antant de temps pris à la évention, à la lutte contre l'insécurité quotidienne. Un sentiment d'insécurité que les forts déplaiements policiers dans la rue peuvent, para-doxalement, accroître. Le rapport Bélorgey sur les réformes de la police notait, en janvier 1982, à propos du maintien de l'ordre : « Les grands déploiements de forces contribuent à la dramatisation des situation, et au développement, sur le moment, de comportements d'une véritable intolérance à l'égard de formes de présence policière... » EDWY PLÉNEL

(1) Maurice Grimand. En mai fais

#### Propos et débats M. Jean-Claude Gaudin: nous n'avons pas encore touché le fond

M. Jean-Claude Gaudin, président du groupe U.D.F. de l'Assem-nationale, a déclaré, mardi 17 mai : « il faut que l'expérience liste aille jusqu'à son terme. Nous n'avons pas encore touché le fond et, même si cala ne nous fait pas plaisir, ceux qui gouvernant sont protégés par les institutions que nous avons définies et qu'ils ont toujours combattues. Ils ant donc la durée devent euc. » M. Gaudin a ajouté qu'il ne croit pas à des élections législatives anticipées.

A propos de l'élaboration d'une plate-forme commune au R.P.R. et à l'U.D.F., il a précisé : « Il convient que le réflexion doctrinale ment en cours au sein de l'U.D.F. soit menée à son terme et, lorsque nous aurons défini ensemble la doctrine U.D.F., nous discuterons à ce moment-là avec nos partenaires du R.P.R. (...) Nous ne pouvons pas dire que nous allons immédiatement gommer nos différences pour arriver à un texte commun qui serait hybride et qui ne voudrait rien dire. ....

## M. Raymond Barre:

#### contre un gouvernement de salut public

M. Raymond Barre, qui était mardi 17 mai l'invité du « Human Resources Management » (lire page 38), a notamment déclaré : « La France vit sous un régime démocratique, elle a une Constitution. Les Français sont un peuple majeur. Si des difficultés surgissent, il existe une issue très claire : la consultation du peuple. Des résultats de cette consultation, le président de la République tire les conséquences (...) Il faut que les Français choisissent dans des conditions de clarté (...) Le problème est de définir une politique, d'avoir une mejorité pour la mener pendant le temps qu'il faudra. Tout le reste est de la combinaison politique et, dans ce domaine, je suis incapable de donner le

L'ancien premier ministre a rejeté l'idée d'un gouvernement de salut public. « il ne faut, a-t-il dit, jamais vivre avac des illusions. » Selon lui, « on fait appel à un taj gouvernement en temps de guerre ou quand on n'est pas sûr du cap que l'on veut suivre (...) Une addi-tion de personnes, un patchwork politique rassure mais ne mêne pas

#### M. Bernard Stasi: construire un centre

M. Bernard Stasi, député (U.D.F.-C.D.S.) de la Marne, a estimé, mardi 17 mai, à Lyon, qu'il existe « une attirance réciproque » entre le C.D.S. et M. Barra. « Nous ne voulons pas faire de M. Barre notre chef de file, mais nous verrons jusqu'où peuvent siler nos rapports », a-t-il précisé.

il a jugé que le C.D.S. avait un rôle à jouer dans l'opposition « pour qu'elle n'apparaisse pes comme une force conservatrice et revancharde. Il nous appartient d'éviter une dérive droitière. Il faut pour cela construire un centre le plus large possible », a t-il affirmé.



LES DAMES DE BYZANCE, de Jean-Luc Déjean

Un polar dans l'empire d'Orient





Voyages d'Affaires à l'Etranger.

# 2000ociétés ont déjà préféré la carte Diners "Société". Pourquoi?



- \_ 1 \_\_\_\_Un <u>réseau</u> de plus de 550.000 établissements à travers le monde, spécialement constitué pour les besoins de l'homme d'affaires.
- \_2 \_\_\_\_Une adaptation aux <u>exigences de sécurité</u> de chaque entreprise.
- \_3 \_\_\_\_Un accommodement aux <u>exigences de</u> facturation et de contrôle de chaque entreprise : choix de la date de facturation, relevé individuel ou groupé, etc.
- \_4 \_\_\_La possibilité d'émission de <u>cartes à validité</u> <u>temporaire</u> pour des missions ponctuelles.
- \_5 \_\_\_\_L'obtention dans les <u>délais les plus rapides</u>: service 24 heures sur 24.

<u>Télexez aux nºs 630225 - 630665 - 630666 - 660952.</u>

Ecrivez à Diners Club International. 18, rue François-1<sup>er</sup> - 75380 Paris Cedex 08.

Téléphonez au (1) 723 78 05.

Carte Diners "Société". Une carte française, un réseau mondial.

#### POUR COMBLER UN IMPORTANT RETARD

#### Le responsable de la DATAR exhorte les industriels japonais à investir en France

De notre correspondant

Tokyo. - M. Bernard Attali, délégué à l'aménagement du territoire, vient d'effectuer un voyage d'une semaine au Japon au cours duquel il s'est efforcé d'intéresser les investisseurs à la France, notamment aux régions les plus touchées par la crise. Cette visite coıncidait avec celle de M. Yvon Gattaz, président du C.N.P.F., qui se trouvait également à Tokyo pour examiner les moyens de développer là coopération industrielle et commerciale entre les deux pays.

en Grande-Bretagne et deux cent soxunte-dix-sept en R.F.A. Dans les trois cas, la grande majorité sont à

vocation commerciale. La position française est particulièrement faible

dans le domaine industriel : on

comptait en 1982 quatorze firmes

Grande-Bretagne et près du triple en

rieure, la France, qui dénouçait il n'y a pas si longtemps la menace da cheval de Troie » japonais en Europe, est également handicapée par sa politique actuelle. Les difficultés économiques, les nationalisations.

les « lois Auroux », les incertitudes

quant à la situation politique et so-ciale inquiètent les Japonais.

toujours appréciée ici comme

De surcroît, la France n'est pas

réellement. La fante en incombe

moins aux Japonais qu'aux Français,

qui ont accumulé un retard considé-

rable dans la promotion de leurs in-

térêts et de leur image au Japon. Au

niveau des relations publiques, par

exemple, qu'il s'agisse de la diplo-matie, de l'administration ou du sec-teur privé – gravement sous-représenté – les Français,

contrairement à leurs partenaires,

ont un sérieux problème de commu-

LE SUD-OUEST FAVORISE

Les investissements industriels japonais en France représentent, en emplois créés en à créer (chiffres établis à la fin de 1982), 1 430 postes de travail, dont 80 % sont localisés dans les régions prioritaires selon les critères de la DATAR. Il s'agit de Sony, à Bayonne (400 emplois) et à Dax (450); Piomeer, près de Bordeaux (80); Akaï, à Honfleur (200); Elf Toray, à Pan (150), et Clarion, à Pompey (150).

R.-P. PARINGAUX.

sance économique qu'elle est

onaises implantées en France, autant en Belgique, le double en

Victime de sa politique anté-

A Tokyo, puis à Osaka, M. Attali blies en France contre deux cent six a expliqué à ses interlocuteurs des en Grande-Bretagne et deux cent secteurs public et privé l'attitude du gouvernement français vis-à-vis des investissements étrangers et les avantages que présente la France pour les entrepreneurs japonais : ou-verture sur le marché européen, hant niveau technologique, qualité de la main-d'œuvre, espace, qualité de la vie dans de nombreuses ré-

terrand ici, l'intérêt manifesté par la France à l'égard des investisseurs ja-ponais répond à trois impératifs économiques : création d'emplois, trans-fert de technologie et réduction du déficit de la balance commerciale. C'est en fonction de ces critères que les dossiers japonais doivent être étudiés cas par cas à Paris, par la DATAR et les responsables régio-

La démarche vise à combler un net retard de la France : de même que les investissements français au Japon demeurent faibles comparés à ceux de la Grande-Bretagne et de la R.F.A., par exemple, les investisse-ments japonais dans l'Hexagone restent peu nombreux, surtout dans le domaine industriel et, du coup, leurs effets sur la politique d'aménage-ment du territoire sont limités.

Dans le secteur industriel, les investissements nippons ont d'abord été faits, par la force des choses, pour « contourner » les barrières

Ils sont restés très limités et circonscrits à des opérations de montage. Les accords récemment pas d'une part entre Thomson et J.V.C. pour les magnétoscopes, et, de l'au-tre, entre Elf et Toray pour les fibres de carbone, font encore figure d'ex-ception, même si elles vont dans la bonne direction. Du point de vue de la création d'emplois, les investissements japonais en France laissent notre pays loin derrière la Grande-Bretagne et la R.F.A. Selon les statistiques japonaises arrêtées en juin 1982, cent deux entreprises sont éta-

## **Ile-de-France**

METTANT EN CAUSE LE COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE

#### M. Graziani (R.P.R.) dénonce le coût exorbitant du futur hôtel du département des Hauts-de-Seine

C'est en somme une « petite d'une procédure discutable de pas-bombe » qu'a lancée M. Paul Gra-ziani, président R.P.R. du conseil le nouvel exécutif départemental. général des Hauts-de-Seine, en inscrivant à l'ordre du jour de la dernière séance de l'assemblée le dossier de l'hôtel du département. Décidée il y a plus de dix ans, cette extension de la préfecture » (45 000 mètres carrés de plancher sur treize niveaux) devait être achevée à l'horizon 1985. L'opération, d'un coût estimé à 425 millions de france, est, selon les termes du rap-port, « le plus important équipement financé par une collectivité locale depuis une décennie dans la région paristenne ».

nier volet de l'« affaire» : le nouvel équipement apparaît excessi-vement coîtieux et inadapté. Le rapport de M. Graziani vote que « cette construction se caractérise par une sophistication » et une recherche technologique exceptionnelles » (avec deux patios intérieurs d'un coût total de 12 millions de francs), alors même que « le bâtiment ne répond pas aux besoins nouveaux-nés de la décentralisation ». Outre une « organisation peu rationnelle » des services du conseil général, il déplore, par exemple, l'absence de locaux d'archives ou d'un restaurant pour le personnel (dix-huit cents à deux mille personnes concernées à terme). Les mêmes critiques sont exprimées par le groupe communiste du conseil général qui observe que le prix de revient du mètre carré utile de bureau s'élève à environ i 1 000 F

— sans le mobilier, — ce qui équivant à peu près au mêtre carré de logements de très haut niveau à Paris. Le conseil général a décidé de rer une somme supplémentaire de 16 millions de francs à des travaux « d'adaptation du programme » et de réaliser « comp sation un programme d'économie... de 7,6 millions de francs ».

La suite est plus préoccupante encore: le rapport du président, s'appuyant sur une étude de l'inspection générale de l'administration dépendant du ministère de l'intérieur et de la décentralisation indique que « les prix unitaires de cer-tains marchés sont manifestement élevés » et parle de « l'utilisation

**AIR FRANCE** 

**OUVRE DUBLIN** 

mis en place le 24 mars 1982, se soit trouvé « devant un fait accompli, à savoir la signature la veille par le préfet de l'ordre de service du bâtiment ». Ce sont là de graves sousentendus qui sauggèrent que le préfet ou les services préfectoranz anraient pu trouver quelque intérêt à précipi-ter la procédure pour empêcher tout retour en arrière.

#### **Scandale ?**

Ainsi mis en cause, M. Jean Terrade, commissaire de la République des Hants-de-Seine (1), a déclaré qu'il n'a dans toute cette affaire « fait qu'exécuter les directives du conseil général et de la commission départementale qui étaient de tout régler avant la passation des pou-voirs au nouvel exécutif. » De fait, il apparaît hautement improbable que M. Paul Graziani, qui était déjà à l'époque vice-président du conseil général, ait pu tout ignorer du dos-sier. Les accusations à peine voilées qui sont lancées retomberaient alors sur son prédécesseur, M. Jacques Baumel, député et maire R.P.R. de Rueil-Malmaison. Les conseillers communistes en tout cas ne croient pas à la « suprise » manifestée par les élus de la majorité R.P.R.-U.D.F. et parlent d'un scandale où la ficelle est un peu trop grosse ». FRANÇOIS ROLLIN.

(1) M. Terrade a été nommé le 29 avril 1983, an conseil des ministres. uire de la République de la

Listes de Mariage A L'OUVERTURE DU DÉBAT SUR L'EXPO DE 1989

#### • MM. Chirac et Giraud demandent à M. Mitterrand un « engagement financier solennel » de l'État.

#### • Le P.C. présente sept propositions.

La discussion du projet de loi créant un établissement public, chargé de préparer l'Exposition universelle de 1989, devait commen-cer ce mercredi 18 mai dans l'après-midi à l'Assemblée nationale, malgré la demande de report présentée par MM. Chirac, maire de Paris, et Michel Giraud, président (R.P.R.) du Conseil régional d'Îlede-France, lors de leur entretien le mardi 17 mai avec le président de la République. L'U.D.F. a déposé une exception d'irrecevabilité, jugeant le texte en partie contraire à la Constitution, et le R.P.R. une question préalable, dont l'objet est de décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

Le maire de Paris, M. Jacques alors, si le projet était faisable ou Chirac et le président du conseil non. « S'il apparaissait que les la République une note demandant Paris. que « les engagements financiers de l'Ietat soient précisés avant toute fédérations communistes de l'Île-discussion » du projet de loi relatif à de-France, M. Pant Laurent, secrél'Exposition Universelle.

«L'aménagement des sites de Exposition, estiment MM. Chirac et Giraud, doit être conçu de manière à contribuer à l'embellissement du paysage de la capitale et à ne pas lui nuire par des interven- dans le monde». tions maladroites ou intempestives. Il dolt permettre, après l'Éx≔position, de restituer les terrains temporairement occupés à la vocation qui leur est aujourd'hui définie par les nts d'urbanisme. »

ement d'une part. l'hébergement des visiteurs d'autre part, écessitent des investissements importants, MM. Chirac et Girand indiquent que « l'ampleur des investissements en ieu, la nécessité de les entreprendre dans de très brefs délais ne peuvent permettre à des collectivités territoriales responsables de s'engager dans le processus conditions de son financement soient précisées ».

«Il est donc indispensable, ajoutent-ils, que la Ville de Paris et la région d'Ile-de-France soient garanties contre un risque qu'elles ne peuvent en aucun cas assumer. au moyen d'un engagement financier contracté de manière solennelle et irreversible par l'Etat. > "

18 mai devant la presse, que le projet de l'Expo était actuellement entouré de telles incertitudes qu'il ne pouvait en approuver les modalités et ou'il n'était pas en meure de l'Assemblée nationale. «Nous refusons d'engager la ville, ses finances et ses contribuables dans un processus qui se déroule actuellement dans une incertitude et un brouillard complets >, a déclaré M. Chirac. « Avant de signer un chèque, on doit s'assurer que son pte est approvisionné, préoccu pation qui échappe à ceux qui nous rnent», a noté le maire de Paris qui ne veut pas partager «le choses matérielles» qu'il observe à la tête de l'État.

Estimant que « l'ampleur du coût financier de l'exposition universelle *est considérable* » et que s'ajoutant aux grands projets d'urbanisme sou-haités par le chef de l'État dans la capitale, il - sortait du cadre d'une épure raisonnable en ce qui concerné le budget de l'État ».

M. Chirac a noté que « la ville et la région risquaient d'avoir à prendre le relais d'un État qui pourrait devenir défaillant ». Le président du conseil régional et le maire de Paris out aussi proposé que le champ d'étude des sites de l'Exposition soit élargi. M. Chirac a semblé faire sienne la proposition - ancienne de M. Girand de délimiter un territoire dont . la tête serait à Bercy et dont le reste se développerait sur l'est de Paris, dans la région de Marne-la-Vallée ».

Le président du conseil régional a sonligné pour sa part - la contradiotion formelle qui existe entre les des de l'administration d'élaborer avant la fin du moi de mai un contrat de plan avec l'État et le refus de ce même État d'énoncer les conditions finnancières de l'Exposition universelle.

Selon M. Chirac le président de la République aurait indiqué que « la création préalable de l'établissement punblic était nécessaire » pour ouvrir les négociations avec les col-

régional, M. Michel Giraud coûts étalent insupportables il (R.P.R.) ont été reçus à l'Elysée, le serait temps de revenir sur cette 17 mai. Ils ont remis au président de décision » a rapporté le maire de

> D'autre part, au nom des huit taire du comité central du P.C. et conseiller de Paris, a présenté 17 mai les sept propositions de son parti relatives à l'Exposition Universelle de 1989, qui a été salué comme une « grande initiative » de nature à - renforcer le prestige de la France

Les propositions sont les suivantes:

- l'Exposition ne se limitera pas pour les visiteurs français et étrapers aux deux sites choisis à l'ouest et à l'est de Paris mais tonte la capitale Rappelant que la circulation et le et la région sont concernées. Il faut « dresser un bilan rapide et précis de l'ensemble des aménage dont la capitale a un urgent besoin ».

- Il faut concevoir l'aménagement des deux sites en fonction d'une « utilisation définitive ». anrès l'Exposition, des principaux pavillogs édifiés.

 Il fant profiter de la nécessité de cette opération sans que les d'acceeillir 60 millions de visiteurs pour « porter un coup à la crise du logement social » en région parime et lancer dès aujourd'hui en accord avec les collectivités locales un programme de logements.

- Des dispositins doivent être prises pour « empêcher les menée éculatives sur les terrains et les

 A l'occasion de l'Exposition le parisicane doit être rééxaminé et de nombreux travaux de rénovation des gares S.N.C.F., R.E.R. et R.A.T.P. doivent être engagés.

 L'Exposition doit contribuer à voter le projet de loi soumis à l'essor culturel de la région : câblage, télématique, création d'une radio et d'une télévision régionales.

> - L'ensemble des collectivités locales intéressées par l'Exposition doit être associé aux décisions c'està-dire, outre le gouvernement, la Ville de Paris et le conseil régional, les conseils généraux et les maires des communes de banliene.

Quant au contenu artistique de l'Exposition, M. Paul Laurent a ajouté : « Nous défendrons le pluralisme sous toutes ses formes et la orésentation de tous les courants de la création artistique. »

# Le Monde

5, rae des maners 75427 PARIS CEDEX 09 **ABONNEMENTS** 6 mois 9 mois 12 mois

TOUS PAYS ÉTRANGERS PAR VOIE NORMAI.F 661 F 1-674 F 1-547 F 2 026 F ÉTRANGER

- BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS 381 F - 634 F 887 F I-140 F IL - SUISSE, TUNISIE 454 F 779 F 1 185 F 1 438 F

Tarif sur demande.

Les abomés qui palent par chèque postal (trois volets) vondront bien joindre ce chèque à leur demande. Changements d'adresse définitifs q

LE MONDE EST OUVERT.

**DUBLIN, TOUS LES JOURS EN BOEING 737,** 

A PARTIR DU 15 JUIN.

misme des hommes d'affaires français à

l'étranger. Pour les aider, nous poursuivons nos

efforts. En effet, à partir du 15 Juin, vous pourrez

reigindre Dublin tous les jours en Boeing 737 au

depart de Paris-Charles-de-Gaulle, Aérogare 2,

repas vous sera désormais servi par le person-

sont solidaires de vos efforts et vous aident à

Si vous voyagez en Classe Economique, le

Hommes d'affaires, les hommes d'Air France

l'Aérogare Express.

réussir sur le marché irlandais.

nel de bord.

L'avenir de la France passe par le dyna-

Mary do domer m Late Project

Aug. 22 dare Pentage IX Cheelk heaven- la pu LES FRANK has in memo IKEA W

DENSENT ET TO

Deubler, Non



# Alors, Monsieur le Ministre, vous découvrez enfin les bienfaits du tour de vis sur l'économie!



Monsieur le Ministre vient de décider de donner un tour de vis à l'économie.

Les Français devront dépenser moins. Autant dire remettre à plus tard des achats qu'ils envisageaient. Mesure utile? Peut-être. Désagréable? Sûrement.

Chez IKEA, nous l'appliquons depuis toujours la politique du tour de vis. Les Français en sont ravis... mais ce n'est pas la même.

IKEA vend tout ce qui concerne la maison et le jardin. En particulier des meubles. Non montés. Ces meubles, vous

venez les voir chez nous. Vous choisissez. Vous emportez. Une fois chez vous, le temps de donner quelques tours de vis... et le meuble est monté. C'est comme cela, en vous faisant un peu travailler, que nous arrivons à vous proposer tous ces articles, dont beaucoup envient à la fois l'esthétique et les prix.

Quelques exemples qui sont tout à fait de saison: notre ensemble de jardin Siljan,

table, banc et 2 chaises, pour seulement 490 F. Ou notre table de pique-nique pliante Falster, pour 135 F. Et puisque l'époque veut que les vacances se passent plutôt en France qu'hors de nos frontières. dites momentanément au revoir à la croisière. Il vous restera toujours les transats de chez IKEA. Ils ne coûtent que 59 F.

Finalement, cette année, les Français vont avoir des vacances de rêve!



PARIS, CENTRE COMMERCIAL BOBIGNY 2. Tél.:832.92.95, Ouvert lun, au mer. 11h- 20h- jeu. et ven. 11h- 22h- sam. 9h- 20h (A 5 min. de la Porte de Pantin).

LYON, CENTRE COMMERCIAL DU GRAND-VIRE, VAULX-EN-VELIN.

Ils sont fous ces Suédois.

Tel.: 879.25.26. Ouvert lun, au ven. 146-206 - sam. 96-206.

# ÉDUCATION

#### LA CONTESTATION ÉTUDIANTE

#### Quelques escarmouches à Paris et en province

née du mardi 17 mai dans la testation étudiante du projet de réforme de l'enseignement

 Des locaux des universités Paris-III et Paris-IV situés dans la Sorbonne ont été occupés pendant une heure et demie au cours de la matinée par une cinquantaine d'étudiants. Les manifestants ont quitté les lieux à l'arrivée des forces de po-

• A Aix-en-Provence, ils étaient une centaine, regroupés devant le rectorat d'académie, dont ils ont bombardé la façade avec divers projectiles, œufs et pierres. La manifestation a tourné en un véritable assaut, certains tentant, sans succès, de mettre le feu au bâtiment. Le recteur d'académie a eu la surprise de constater parmi les étudis colère la présence de M. Charles Debbasch, professeur à l'université Aix-Marseille-III, et ancien conseiller technique de M. Giscard d'Estaing, - Non seulement, a déclaré le recteur à notre correspondant, il n'a rien fait pour calmer les plus ex-cités, mais il s'est vigoureusement interposé lorsque les forces de police ont interpellé certains des as-

A Nice, où le doyen et dix au-tres enseignants de l'unité d'ensei-gnement et de recherche (U.E.R.)

Quelques incidents à Paris et en province out émaillé la jour-née du mardi 17 mai dans la tion (le Monde du 12 mai), les étudiants en grève ont voté la reconduction de leur mouvement sans occupation des locaux. Une manifestation dans les rues de Nice était prévue ce mercredi 18 mai. Un compromis a été trouvé, nous indique notre correspondant, entre l'an-cien doyen, M. Robert Chauvin, et le comité de grève des étudiants pour l'organisation des examens le 13 juin. Compromis fragile, toutefois : l'augmentation du nombre des étudiants « grévistes » était interprétée comme le souhait d'une large majorité d'entre eux de voir reportée à octobre la session de juin des exa-

> ● A Montpellier, des étudiants en médecine et en odoutologie se sont, comme ceux de droit, livrés à des ac-tions spectaculaires : inscription à la peinture sur des autobus dans le centre-ville et sur un avion en sta-tionnement à l'aéroport de Montpellier-Fréjorgues, débuts de construction de barricades et d'incendie de pueus.

> · A Paris, deux cents étudiants en pharmacie ont aussi manifesté leur opposition à la réforme des études pharmaceutiques en station-nant mardi après-midi sur les voies

#### Conseilleurs et bateleurs

Etrange tribune, mardi 17 mai, dans la grande salle de la Mutualité, à Paris. Devant quelque trois cent cinquente étudiants en droit de divers établissements parisiens, des intellectuels et des enseignants sont venus parler de la « jeunesse et de son avenir ». Philippe Sollers a été bref et s'est contenté de mettre son auditoire en carde contre l'intoxication politique. Bemard Kouchner, accouru de la gare de l'Est, où il avait « peinturluré le wagon d'un train en partance pour Moscou », a expliqué qu'il n'avait pas lu la loi Savary, mais qu'il connaissait l'action des futurs médecins. L'auditoire a peu applaudi les envolées lyriques à propos du Nicaraqua ou des « pays anciennement colonisés ». Quelques sifflets ont aussi accompagné

du tiers-monde. Jean-Edern Hallier, lui, a su soulever l'enhousiasme de l'auditoire. Sa forte protestation contre les « violences policières » et les « anges de la mort motocyclistes » déchaîne un tonnerre d'applaudissements. L'écnvain hausse le ton et invite les jeunes à créer des « contrepouvoirs » et à « lutter contre l'empiètement de l'autonomie des universités ». « Je n'ai pas beaucoup étudié la loi Savary.

mais elle supprime le bachot ». poursuit Jean-Edem Hallier en souriant aux caméras d'une Après des intellectuels, des

enseignants ou plutôt des « prosseurs de droit », comme le précise un représentant du syndi-cat autonome, M. Pierre Catala. Ces professeurs de Paris-II, de dénoncer un projet de loi « qui sacrifierait les études iuridiques en France ». De ce côté-là de la tribune, on connaît le « projet infâme » et on entend le combattre. M. Philippe Malaurie peut difficilement contenir la colère qui monte en lui, il tremble presque en racontant qu'il « a toujours combattu les grèves étudientes.... mais cette fois c'est différent, car nous avons rai-

Discrètement comme Sollers. ou avec emphase comme Hallier, les « intellectuels » quittent la tribune. Ils n'écoutent pas les enseignants appeler « à militer pour faire connaître les maléfices d'une loi ». Ils n'entendent pas les professeurs féliciter ces « courageux étudiants » qui « sauvent ce qui peut l'être de tellectuels ont abandonné trop

#### Un professeur en foulard rose

pendant la grève n'attira autant de monde : l'amphi nº 1 du C.H.U. Henri-Mondor à Créteil était plein à craquer, le mardi 17 mai, pour la « leçon inaugurale » du professeur Coluche en foulard rose et tee-shirt des îles. Ce sera, après Amiens, la deuxième et dernière étape de son « tour de France » des uni-

Les raisons du soudain intérêt du fantaisiste pour le monde étudiant n'apparaissent pas clairement : « Je veux, dit-il, rester en contact avec les gens », et patelin : « Je trimballe toujours unpeu de journalistes... c'est peutêtre une occasion pour les dia ». Une occasion en tout cas pour Coluche de montrer à l'applaudimètre sa popularité parmi les étudiants. « Il paraît que vous n'avez pas de débouchés. Restez

devenez gardien de fûts : il paraît que la maison Hoffmann... Vous vous en foutez aussi ? Alors devenez doyens, n'importe qui peut devenir doyen, c'est une situetion d'avenir. »

Suivent quelques conseils sur la facon de mener le mouvement : « Les syndicats réclament d'être reçus par le gouvernement. Ils cherchent une reconnaissance... Est-ce ou'ils demandent leur avis aux étudients? Parce qu'il y a 80 % de nonsyndiqués, 20 % de syndiqués » et d'ajouter : « Remarquez, c'est bon signe. » Une indélicatesse pour ces quelques syndicalistes du groupe autogestionnaire de la médecine qui avaient pris l'initiative de faire appel à Coluche : « Un moyen, dit l'un deux comme un autre de se faire en-

#### APRÈS LA MORT DU PROVISEUR DU LYCÉE JEAN-BART A GRENOBLE

M. Alain Savary, ministre de l'édu- enseignants, les élèves eux-mêmes cation nationale, a adressé un télégramme de condoléances à la famille d'André Argouges, proviseur du lycée technique Jean-Bart, décédé dimanche à Grenoble.

Le ministre de l'éducation nationale écrit : - L'émotion que suscitent les conséquences tragiques de cette affaire témoigne douloureusement des difficultés de l'exercice du métier d'enseignant et de chef d'établissement en particulier... • M. Savary ajoute : • La violence à l'école interpelle notre société tout entière. les pouvoirs publics, bien sûr, les

mais aussi les parents. »

N.B.

Le Syndicat national des personnels de direction des établissements secondaires (S.N.P.D.E.S.-FEN) 2 lui aussi réagi. Il a fait part de sa profonde stupeur » et, « soucieux d'éviter toute récupération politique d'où qu'elle vienne ., a exprimé le souhait que, « à travers ce malheur qui frappe un corps de fonction-naires profondément dévoués au service public, l'opinion tout entière prenne conscience des difficultés grandissantes de l'exercice du mé-tier de chef d'établissement ».

#### MÉDECINE

# Les étudiants décident de poursuivre leur grève jusqu'au 25 mai

Une série de rebondissements ont marqué la réunion du Comité inter-C.H.U. national (C.I.C.N.) organisée mardi 17 mai à la faculté de médecine de Saint-Aatoine (Paris). En début d'après-midi, une majorité semblait se dessiner pour une suspension du mouvement de grève et pour une signature du texte de propositions gouvernementales (nos der-

Pur hasard ou goût du sym-bole? Après avoir siègé des jours durant dans de multiples amphi-théâtres de Paris et de province, les éndiants grévistes sont revenus à Saint-Antoine, là où, trois mois auparavant, ils décidaient de partir en guerre contre la réforme de leurs études. Le 17 mai, donc, on devait en théorie boucler la boucle. Entre-temps pourtant le rêve s'est dissipé. Cette journée avait été fixée la

veille de la date de l'ultimatum des veille de la date de l'ultimatum des médiateurs. Elle aurait pu n'être qu'une formalité, le C.I.C.N. enre-gistrant les décisions des assem-blées générales et organisant le protocole de cosignature du texte des propositions gouvernementales. Il n'en a rien été. Riche en rebon-dimentales et organisant costradissements de tons genres, cette journée aura, avant tout, été celle de le confusion.

Une majorité se prononçaient pour la suspension du mouvement de grève, certains délégués avouant en substance que, de toute manière, les étudiants étaient trop démobi-lisés pour qu'on puisse raisonnablement envisager de continuer la grève. On semblait s'orienter dans

Mais au motif que dans de nombreuses assemblées générales les votes n'avaient pas mis en évidence une franche majorité dans un sens ou dans l'autre, on décidait, aux voix, de tout annuler. Une nouvelle

nières éditions datées 18 mai). Cette tendance fut plusieurs fois remise en question

En fin de soirée, on observait une scission parmi les délégués étudiants du C.L.C.N. Quatorze C.H.U. décidaient alors de contimer la grève et refusaient les propositions.

proposition était formulée : trans-former le mode de scrutin et prendre en compte les tailles diffé-rentes des C.H.U. Un C.H.U. ne vaudrait plus une voix, mais il était décidé que chaque étudiant voterait en son nom à bulletin secret. En d'antres termes, il fallait recommencer le vote sous forme de questionnaire dans l'ensemble des 44 C.H.U. de France. Un contact téléphonique avec une conseillère technique du minis-tère des affaires sociales et de la

solidarité nationale confirmait pourtant que — contrairement à certains espoirs — la date du 18 mai constituait bien une date ite au-delà de laquelle le gouvernement ne pourrait plus, en toute hypothèse, faire amender la loi. On assistait alors, dans la soi-rée, à une nouvelle volte-face, les délégnés décidant de retenir le sys-tème de scrutin initial par C.H.U.: un retour à la position de départ.

En fin de soirée, la tension entre les deux camps était trop forte : une menace de scission était obser-vée au sein du C.I.C.N., 14 C.H.U. décidant de refuser les propositions et de continuer la grève. Les autres, soit une tren-taine de C.H.U., adoptaient une position inverse. S'agissait-il là d'une manipulation – comme l'avançaient certains responsables – orchestrée par des délégués

· penchant à droite » de manière à établir une jonction avec les autres mouvements étudiants?

Toujours est-il que toute scis-sion était oubliée vers 3 heures du matin on venait de découvrir que les assemblées générales de Mparis et de province n'avaient pas voté sur le même texte. Une modifica-tion avait été en effet apropportée dans le texte gouvernemental adressé le 16 mai dans les rectorats. Dès lors, l'unité était retrouvée. On décidait la poursuite de la grève jusqu'au 25 mai, après le début de l'examen par l'Assemblée nationale du texte de loi d'orientation de l'enseignement supérieur. La suspension à cette date de la grève étaitprésentée comme un échange » possible avec l'amen-dement du texte de loi. Les différentes assemblées générales devraient se prononcer dès ce 18 mai, à bulietin secret sur le texte et sur le mode de scrutin à retenir (par étudiant ou par C.H.U.). Une prochaine réunion du C.I.C.N. pourrait avoir lieu le

Ces rebondissements viennent singulièrement compliquer la tâche des médiateurs qui avaient fixé le 18 mai comme « date-butoir ». Selon le professeur Maurice Tubiana, si une solution pouvait encore être trouvée pour amender le texte de loi, en revanche, le ris-

Au cours de la moit, pourtant, l'unité était retrouvée. Finalement, après treize heures de négociations, le C.I.C.N. décidait la poursuite de la grève jusqu'an 25 mai. Un nouveau vote devait être organisé par les différentes assemblées générales. Une rencontre avec les médiateurs était prévue ce 18 mai en fin de

toire ».

étudiants leur année universitaire, a l'examen de juin risquant de ne plus pouvoir être oganisé et la validation des stages hospitaliers devenant de plus en plus aléa-

Au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, on ne ponvait donner, ce 18 mai, la position gouvernementale. On ne pouvait non plus donner d'explications à propos des modifications des textgtes des propositions tout en soulignant que l'esprit de celles-ci ne s'en trouvait aucunement modifié.

JEAN-YVES NAU.

(I) Ces modifications concernent le mode d'accès sux enfoisité. (1) Ces modifications concernent le mode d'accès aux spécialités médicales. La version initiale (celle de Paris) indiquait: «Il n'y auant pas de programme particulier pour les épreuves spécfialisées: toute question susceptible d'être pasée à l'épreuve spécialisée pourrait l'être également dans l'épreuve commune. Simplement, dans les épreuves spécialisées, les questions correspondant à celle-cl v questions correspondant à celle-ci y seront concentrées. Dans la version telex, on pouvait lire: « ll n'y aurait pas de programme particulier pour les épreuves spécialisées : toute question susceptible d'être posée à l'épreuve spécialisée pourrait l'être également dans l'épreuve commune et réciprodust l'épreuve commune et réciprodans l'épreuve commune et récipro-quement » La seconde phrase était supprimée.

#### M. Edmond Hervé définit sa politique de santé

#### Le rythme actuel d'augmentation des effectifs médicaux n'est « ni possible ni souhaitable » pour demain

Anrès la crise one vient de traverser le monde hospitalier, M. Ed-mond Hervé, secrétaire d'État à la santé, a analysé, le 17 mai, devant les journalistes, les répercussions de ces secousses et dégagé les orientations de la politique sanitaire qu'il

Cette crise, a souligné M. Hervé, a été « longue et difficile ». Elle doit être resituée dans une atmosphère générale où dominent les exigences de l'adaptation. Le rythme d'évolu-tion des effectifs médicaux (60000 médecins en 1970 ; 150000 prévus en 1990) « n'est pas celui que nous devons retenir. Nécessaire pour hier, il n'est pour demain ni le secrétaire d'État.

D'une manière générale, la politique sanitaire que le gouvernement vent mettre en œuvre, a déclaré M. Hervé, a été fixée par la «charte de la santé ». C'est « dans ce cadre que le gouvernement propose des ré-formes importantes, qui concernent en particulier l'organisation des hoen particuller l'organisation des hô-pitaux et le statut des médecins hospitaliers. C'est aussi dans cet esprit qu'il entend promouvoir une politique de prévention, «orienta-tion fondamentale qui a été trop souvent sous-estimée». «Notre sys-tème de santé, a ajouté M. Hervé, est un système de qualité; il repose sur un secteur public et sur une mé-decine libérale de bon niveau. Il n'est pas question de déséquilibrer ces deux piliers. >

« En arrivant ici, a continué le secrétaire d'État, j'ai voulu rétablir la *paix hospitalière* », et faire en sorte

1983

**DEA - DAUPHINE** 

(13 programmes de doctorat)

Préinscriptions obligatoires

24 mai-30 juin

U.E.R. 3º CYCLE «SCIENCES DES ORGANISATIONS»

Université Paris-Damphine - Place de Lattre-de-Tassigny

75116 Paris - Tel. 505-14-10, poste 40-03

que l'esprit de dialogue et de concertation « ne soit pas limité à un moment - mais constitue - un principe ». Rappeisnt que, « aucune grande décision ne serait prise avant le 1° octobre », M. Hervé a souligné que la concertation « de fond » avec tous les intéressés était d'ores et déjà;

Traitant du « budget global » qu'il est prévu d'appliquer à l'en-semble des établissements publics et qui réformera profondément les pratiques comptables des hôpitaux, M. Jean de Kervasdoué, directeur des hôpitaux, a souligné, pour sa part, que le passage du système actuel (le prix de journée) au budget global demanderait, pour être pleiament effectif, quelque trois ans.

Enfin, le secrétaire d'Etat a insisté sur la « parfaite identité de vues » des orientations de l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.), dont l'assemblée monnt de se terminer à Genève, avec celles de la France, notamment pour ce qui a trait à la politique des soins de santé primaires dans les pays du tiers-monde et leur approvixuent en • médicaments essentiels ». Pour ce rôle, « qui ne souffre pas l'amateurisme », la France dispose d'atouts et a des devoirs ». Le professeur Jacques Dangonman, directeur de la pharmacie et du médicament, a souligné sur ce point que le ministère encourageait le dialogue avec les industriels français et avec les partenaires africains de la France.

1984

C. B.

# Deux styles

Autre temps, autre style. « Je suis venu rétablir la paix hospita-lière », déclare M. Edmond Hervé qui, après son bref et discret passage à la tête de cette admi-nistration dans le premier gouvernement de M. Mauroy, avait cédé la place à M. Jack Ratite avant de retrouver ce même portefeuille. il est vrai rétrogradé au rang de secrétariat d'Etat.

Est-ce là une critique voilée à l'égard de son prédécesseur ? Entoute hypothèse, les méthodes de M. Ralite au ministère de la le rythme auquel il avait engagé les réformes ne seront guère repris en compte par son succes-seur. Tout laisse à penser que M. Hervé souhaite d'abord jouer avec le temps. Il le souligne : le concertation est engagée, le dia-logue renoué, le calendrier approuvé, et « rien d'important »

ne sera fait avant octobre. Dans ce même esprit, M. Hervé indique qu'il « con-naît » les « inquiétudes » qui s'expriment dans les milieux médicaux. Surtout, il affirme que ∢ notre système de santé repose sur le secteur public et sur une médecine libérale de bon niveau » et qu' « il n'est pas ques-tion de déséquilibrer ces deux pi-

Lorsque M. Jack Ralite émettait des affamations qui, dans leur contenu, n'étaient guère dif-

« charte de la santé » — il susci-tait, chez les médecins libéraux, méfiance et scepticisme, comme l'avait amplement montré la journée de protestation du 30 septembre. Même chose lorsqu'il montré à l'envi les plus grandes grèves hospitalières que la France ait jamais connues. Nul une image que son appartenance au parti communiste entretenait ox out de la rappeler à ceux qui, par mégarde, l'auraient oubliés.

li est trop tôt pour savoir si ces différences de réactions signifient qu'une orientation politique réellement nouvelle a été amorcée et perçue, imputable non sculement au remplacement de M. Ralite per M. Hervé, mais aussi à l'intégration du secrétariat d'Etat à la santé dans la veste constellation que coiffe M. Bérégovoy et à certaines prises de conscience à l'hôtel Matignon et à l'Elysée. La question, en tout cas, se pose : sta-t-on à un tournant dans la politique sanitaire du septennat? Ou à un pur changement de style ? Les déclarations de M. Hervé autorisent les deux hy-

CLAIRE BRISSET.

#### L'UNIVERSITÉ DE PARIS-I ORGANISE Un stage gratuit rémunéré par l'État

de 700 heures, ouvert aux jeunes demandeurs d'emploi de 18 à 21 ans.

INTITULÉ: innovation, création et compétitivité indus-OBJECTIFS: appréhender la création, l'élaboration et la

diffusion d'un produit industriel de sa naissance à sa consommation. zion pédegogique : Georgee DADOUN, Denie GOLDSCHMIDT. RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : Téléphone : 668-63-42 - 664-87-24 poste 363

Parce qu'une langue étrangère VACANCES s apprend "sur place", Depuis 1928,

l'Organisation Scolaire Franco-Britannique

assure aux jeunes, en

Grande-Bretagne
 Allemagne

 Espagne ● Etats-Unis ● Autriche l'accueil individuel en famille, les cours. l'encadrement, les loisirs et les sports.

RICHARD ENGLISH LANGUAGE COLLEGE. Cours intensifs pour adultes pendant toute l'année.

O.S.F.B. 43, rue de Prov 43, rue de Provence - 75009 PARIS



ا معامد المرابع The state of the s The second secon avairant and a second The state of the s The second secon データング Marting 通 1000円 (100円) (

is that's pos

is travair de l'A

Service of Book and I

PARTY TO THE PARTY OF THE PARTY

The San de 1

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

of hearing annihilation and hearing and he

A Car Street Street W THE PERSON & COLUMN

ENGL STATE THE water or a marketing. THE PARTY OF THE P からなった では 中本利 2 1 N et 2 10 40 40 \$ 1000 CONTRACT OF STREET SAME and the state of the second of gratte for the early for Section and in the training and The same of the gradual contribution

医多种的 化电子放射 糖醇苷

description of the second seco

(Personn



#### Les débats politiques ont largement dominé les travaux de l'Assemblée mondiale de la santé

De notre correspondante

Genève. - La treste-sixième Assensblée mondiale de la santé qui s'est ouverte le 2 mai au Palais des untions, en présence de trois cents délégnés représentant cent soixante pays, a clos ses travaux le 16 mai, plus tôt que préva. Bien que le temps de la session ait été encore rac-courci par rapport à l'aumée précédente, les délégués ont consacré de très lougues sauces à des débats purement politiques, et en particulier sex condamnations rituelles de l'Etat d'Israël. L'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.) est priée par l'une des résolutions « de surveiller directe-ment la situation sonitaire de la population arabé dans les territoires occupés pour lui garantir un environnement sanitaire approprié ».

des e intoxications » dont auraient slon spirituelle dans la délivrance été victimes les élèves de plusieurs écoles de Cisjordanie. A la grande déception des pays de l'Est et des Etats arabes, les experts de l'O.M.S. avaient conclu, après avoir fait les analyses nécessaires, qu'ils n'avaient rien relevé d'anormal » (le Monde du 13 mai).

17...1...

Arada an 52 P

\$ -Itles

An surplus, cette année, trois experts avaient été chargés d'une en-quête sur place. Membres de pays qui out rompu leurs relations diplo-nisations qui se livrent, selon lui, au matique avec Israël (Indonésie et Sénégal) et d'un pays de l'Est (Roumanie), ils n'ont pourtant, après une enquête détaillée, rien relevé d'alar-

Deux autres résolutions ont encore entamé le temps qui devait être consacré aux problèmes concrets de santé. Selon la première, l'O.M.S. se doit de continuer à recueillir, analyser et publier régulièrement les conclusions des études relatives aux effets de la guerre nucléaire sur la santé. Rédigé à partir d'une initiative soviétique, un rapport apocalyp-tique prévoit qu'un conflit atomique aurait pour conséquence un miliard de morts et autant de blessés et qu'aucun service de santé ne sersit capable de venir en aide anx victimes. Les délégués occidentaux, persuadés qu'il ne s'agit là que d'une manœuvre politique, se sont en vain opposés à l'adoption de la résolution demandant à l'O.M.S. de diffuser · le plus largement possible » cette

La deuxième résolution, émanant du ministre koweitien de la santé, M. El Awadi, sontenue par la plu-part des pays de la Ligue arabe, auxquels s'est joint le Chili, souligne

Il a été naturellement question « l'importance que revêt la dimende soins de santé aux populations » et prie le directeur général de l'O.M.S., le docteur Mahler, d'en tenir compte dans les programmes de santé. Ce texte est actuellement soumis au conseil exécutif de PO.M.S., qui devra se prononcer sur son opportunité.

Pour sa part, dans son allocution nisations qui se livrent, selon lui, au < parachutage d'agents étrangers pour pratiquer les vaccinations » et autres » ingérences ». Il n'a cepen-dant pas précisé qui était ainsi visé : serait-ce l'UNICEF, la Croix-Rouge internationale, Médecins du monde Médecins sans frontières on les diverses organisations caritatives qui se dévouent dans le tiers-monde ?

L'Assemblée mondiale a reconduit le docteur Mahler au poste de directeur général de l'O.M.S. pour une troisième période de cinq ans. Elle a nommé à sa présidence, pour Pannée, M. Chong Hon Nyan (Malaisie) et a approuvé un budget de 520 millions de dollars pour la période biennale 1984-1985. Rappe lant l'objectif de l'O.M.S., à savoir « la santé pour tous d'ici à l'an 2000 », elle a reconnu un cer-tain échec de la lutte antituberculeuse dans les pays pauvres, soulevé les problèmes de santé liés à l'alcool, insisté sur le rôle du personnel infirmier et des sages-femmes dans la promotion des soins de santé primaires et s'est penchée sur le grave problème de la résistance aux anti-biotiques due souvent aux abus de

consommation.
ISABELLE VICHNIAC.

#### JUSTICE

#### AU TRIBUNAL DE PARIS

#### Comment on invente une « taupe » du K.G.B.

tionnelle. D'un côté, M. Hamis de la D.S.T. et du SDECE. Puisais, chargé de miseion au cebinat de M. Claude Cheysson, ministre des relations exténeures. De l'autre, l'hebdomedaire la Vie française, son directeur de publication, M. Jean-Pierre Peyraud. Le premier repro-che au second de l'avoir diffamé, aussi bien en tant que personne privée qu'en se qualité de per-sonne publique, pour avoir publié dans son numéro daté 25-31 octobre 1982 une biographie de lui le présentant comme un colonel du K.G.B. soviétique, un « spé-cialiste de la pénétration politique des partis de gauche non communistas », qui, pour finir, « coiffe aujourd'hui le réseau mis en place au ministère de la coopération pour envoyer en Afrique francophone des coopérants communistes ou d'extrême gau-

che ». Pour la Vie française, telle

est bien la « biographie com-plète » de M. Puisais.

En fait, plaide Mº Georges Kieiman, catte biographie n'était que la reproduction sans la moin-dra várification d'une notice répandue à l'époque par un « Conseil africain de défense anticommuniste » et qui, à côté de qualques éléments exacts, multipliait les informations ausses et même délirantes. Faux, par exemple, que M. Pui-sais ait été, dès 1943, membre du P.C.F. en Dordogne, faux qu'il ait été l'ami d'une princesse russe blanche travaillant de aurcroît pour Moscou, faux encore qu'il ait occupé, dès 1944, les fonctions de rédacteur en chef adjoint à l'Humanité et de permanent au comité central : cu'il ait effectué jusqu'en 1950 une dizaine de voyages per an à Mos-cou avent d'être accusé de « titisme ». Faux, encore et tou-jours, ces détails selon lesquels au cabinet du ministre, chergé des questions atomiques, entre 1958 et 1958, il fut obligé de

Certes, pour Mª Kiejman, il n'est pes diffematoire de dire de quelqu'un qu'il a été membre du parti communiste, mais il y a bien diffamation lorsque cette appartenance est invoquée, affirmée faussement, pour pouvoir présenter celui que l'on met en causa comme un agent étranger, UNO CTRUPE > OU UN CROUS marin » alors qu'il occupe la troisième place dans le cabinet d'un ministre en exercice. Mais, pourquoi, se demande l'avocat, tant de légèraté de la part de la Vie française, journal qui n'est pas habituellement assigné en diffamation ? Pourquoi, si ce n'est pour atteindre, au-delà de M. Puiseis, M. Cheysson luimême et, d'une façon générale, la crédibilité de la politique française en Afrique francophone ?

La Vie française n'a pas offert de rapporter la preuve de ce qu'elle a écrit. Elle n'invoque même pas la bonne foi. Son avocat. Mª Jean-Claude Varaut, n'usera donc pas de ces arguments tradifamation. C'est que pour lui il n'y aurait pas differnation. Il y aurait tout au plus cette faute civile du biographe ou de l'historien qui utilise un document, un matériau.dont il a eu connaissance. « Je ne dis pas que ce qui a été écrit est vrai ou faux. Je dis seument qu'il existait un cas Puisais et que, s'il a été présenté maladroitement, il n'y avait pas intention de nuire mais souci de faire conneître un document dont d'autres avaient déjà fait plus ou moins état. 3

Pardon, répliquera Mª Kiejman, l'historien est celui qui confronte. On en reste là. Le tribunal que préside Mª Jacquelina Clavery rendra son jugement le 14 juin.

JEAN-MARC THÉOLLEYRE.

#### AU TRIBUNAL DE NICE

#### Vivisection et amour des animaux De notre correspondant

conjointement par la Société de pro-tection des animaux et la Ligue française contre la vivisection au professeur agrégé Pierre Martin, chef des services neuropsychiatriques des hôpitaux de Nice, a relancé mardi 17 mai, devant le tribunal correctionnel de Nice le débat sur le point de savoir si oui, comment et jusqu'où l'expérimentation sur des animaux vivants peut-être prati-

Dans une plainte avec constitu-

tion de partie civile pour « actes de cruauté envers des animaux domestiques », M= Wanda Tholozan, présidente de la S.P.A. de Nice, accusait le professeur Martin d'avoir pratiqué, de décembre 1978 à juillet 1979, une série d'expériences sur dix chiens vivants, et sans anesthé-sie, portant sur « la recherche de substances devant permettre aux plongeurs d'atteindre de plus grandes profondeurs ». De fait le but recherché était, selon le médecin, d'. étudier les effets d'une compression suivie d'une décompression brutale correspondant à un accident survenant lors d'une remontée trop rapide », et de mettre ainsi au point les soins destinés aux victimes d'accidents de décompression et d'éviter l'azootie qui se produit quand on ne respecte pas les paliers de remontée. Les dix chiens soumis à l'expérience provenaient de l'animalerie du C.H.U. et étaient destinés à l'« cuthanasie vétérinaire ».

M= Chahour (Nice), avocat de la partie civile, pour qui les expériences du professeur Martin « n'ont rien apporté, qu'une modeste confir-mation », a fait remarquer qu'« il n'était pas utile de sacrifier des animaux pour un projet dont on n'est pas certain qu'il puisse servir la science ». Me Pierre Pasquini (Nice), défenseur du professeur Martin, répliquait en soulignant que « ces expériences, au demeurant li-mitées, et dont l'intérêt avait retenu l'attention de nombreux praticiens français et étrangers, avaient permis la mise au point de soins im-médiats pour les victimes d'acci-

Nice. - Le procès intenté dents de décompression et qu'elles étoient indiscutablement utiles ».
« Nul n'a le monopole de l'amour des animaux », lançait-il, dénonçant ces gens qui restent plongés dans l'obscurantisme moyenâgeux ».

Au-delà de l'émotion que ne pouvait manquer de susciter un tel sujet - la souffrance d'animaux que l'on ne pouvait anesthésier, s'agissant d'expériences neurologiques, - une question claire et précise se posait : le professeur Martin avait-il le droit de procéder à ces recherches chez lui, en sa qualité de chef de service opérant dans le cadre du C.H.U.? Non, fut-il répondu, puisqu'il n'avait pas demandé les autorisations nécessaires aux ministères intéressés (santé et agriculture), comme le prévoit un article du décret 68-139

C'est ce délit que le représentant du ministère public a retenu, de-mandant toutefois dans ses réquisitions une dispense de peine. Jugement le 7 juin.

MICHEL VIVÈS.

• L'avocat d'Antoine Recco, inculpé pour l'assassinat en Corse de deux jeunes campeuses, a déposé plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage. Au nom de son client, Me Antoine Sollacaro reproche à un pêcheur sarde, Giuseppe Gilio, d'avoir dénoncé à tort Antoine Recco. Ce dernier, qui avait avoué les deux meurtres, puis s'est rétracté, est le frère de Thomi Recco inculpé pour deux triples meurtres, à Carquiranne (Var) et à Béziers

 Mahmoud Bara, complice du cambrioleur tué en décembre 1982 par un commerçant de Gonesse (Val-d'Oise), membre de l'association Légitime défense, a été condamné, lundi 16 mai, à un an d'emprisonnement, dont six mois fermes, par le tribunal correctionnel de Pontoise (le Monde daté 19-20 et 30 décembre 1982).







Comme leur nom l'indique, les ordinateurs personnels de Digital sont personnels, c'est-à-dire conçus pour répondre de façon autonome à tous les besoins professionnels d'un utilisateur individuel, aussi exigeant

Tous, du Rainbow 100 au Professional 350, ont le confort d'utilisation (programmes en français, auto-formation, auto-diagnostic, très haute définition des couleurs et des graphiques), le faible encombrement et la beauté fonctionnelle qui caractérisent la micro-informatique Digital.

Mais, comme toujours avec Digital, il y a plus: ces ordinateurs personnels sont concus pour communiquer avec le système informatique de l'entreprise; leurs fichiers sont totalement compatibles avec ceux des fameux VAX et PDP-11 de Digital.

Pour l'utilisateur, cela signifie qu'il peut communiquer à travers tout le système, pour envoyer des informations ou en recevoir.

Au gestionnaire et à l'investisseur, Digital permet d'aborder l'informatique distribuée en conservant et en valorisant son capital. Digital. Quelque chose en plus.

Pour obtenir la liste de nos distributeurs agréés et pour tous renseignements, appelez le .

# SPORTS | SCIENCES

#### VOILE

#### 9 millions de francs pour la transatlantique entre Ouébec et Saint-Malo

Une course transatlantique entre Québec et Saint-Malo commémorera, l'été prochain, l'arrivée du Malouin Jacques Cartier au Canada voilà quatre cent cinquante ans. Cette première transatlantique dis-putée dans le sens Amériqueurope, dont le départ sera donné le 19 août, ne manquera pas d'origina-lité. Une cinquantaine d'équipages d'au moins trois personnes devront d'abord descendre le Saint-Laurent sur près de 600 milles, traverser ente l'Atlantique nord sur plus de 2 500 milles, à une période de grandes dépressions atmosphériques qui devraient rendre la course diffiile, à cause du brouillard et du froid, mais aussi très rapide avec des vents portants de sud-ouest.

Cette transatiantique, qui prend place dans le calendrier de l'Association fédérale internationale des promoteurs et organisateurs de courses transocéaniques (AFI-POCO) (1), marque surtout une étape importante dans la professionnalisation de ces compétitions. La Corporation Québec 1534-1984 recevra pour son organisation 1,5 million de dollars canadiens (9 millions de francs) de la société internationale TAG (Techniques d'avantgarde) créée par Akram Ojjeh, homme d'affaires saoudien

Avec 275 000 dollars canadiens (1595 000 francs) de prix, dont 100 000 dollars (580 000 francs) au vainqueur, cette transat sera la plus richement dotée à ce jour.

Déjà associée depuis trois ans en formule 1 automobile avec l'écurie Williams (Keijo Rosberg et Jacques Laffitte), TAG ne se contentera de commanditer sa première épreuve de voile. Un autre budget de l'ordre de 9 millions de francs va être consacré à la construction du plus grand et du plus cher catamaran de course du monde, le For-mule TAG, qui sera doté, comme l'Elf-Aquitaine de Marc Pajot, d'un mat profilé et orientable. Conçu par l'architecte britannique Nigel Irens, il sera confié au Canadien Michaël Birch dès la transat Québec-

#### GÉRARD ALBOUY.

(1) L'AFIPOCO organise un cham pat du monde des navigateurs sur des périodes de quatre ans. Le premier titre doté de 500 000 franca sera décerné après la transatlantique en double Lorient-les Bermudes-Lorient, Seul le pérer devancer le Français Marc Pajot.

TENNIS. - Thierry Tulasne e Guy Forget se sont qualifiés mardi 17 mai à Rome pour le second tour des Internationaux d'Italie. Tulasne a éliminé le Paraguayen Victor Pecci 6-2, 6-2; Forget a battu le Chilien Jaime Fillol 6-2, 6-2.



## La mort d'André Dupont-Sommer

André Dupont-Sommer, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, a été uné le 17 mai au cimetière du Montparmasse à

Spécialiste éminent des langues sémitiques auciennes, c'est lui qui déchiffra et traduisit les

séniens ont eu pendant quelque

temps un relent de soufre : pour cer-

probable de la secte, persécuté, mort

vers 80 avant notre ère, et ses ensei-

gnements semblaient montrer due le

Christ et sa doctrine n'avaient fait

comme André Dupont-Sommer l'a

montré, il v a plus de différences que

Dès 1950, André Dupont-

Sommer publiant ses Aperçus prálimi-naires sur les manuscrits de la mer

Morte, en 1953 ses Nouveaux aperçus sur les manuscrits de la mer Morte et en 1957 le Livre des

hymnes découverts près de la mer

Morte. Vintent enfin, en 1959, les

Ecrits esséniens découverts près de

la mer Morte, qui, réédités en 1960,

1964,1968 et 1980 avec les rema-

niements nécessités par les décou-vertes de nouveaux manuscrits (en

particulier le demier, un rouleau long

de 8,60 mètres où est décrit le tem

ple idéal et où sont précisés la juris-

prudence et le calendrier liturgique

propres à la secte). Cet ouvrage reste

le livre français fondamental sur le

En plus de ce travail colossal, An-

dré Dupont-Sommer continuait à tra-

vailler sur d'autres textes. C'est ains

en allant à Xanthos (Turquie) vérifier

sur la stèle trilingue (grec, lycien et

araméen) du temple de Leto une 5-

gne du texte araméen qui était peu li-

sible sur les photos ou sur les estam-

INé le 23 décembre 1900 à Marnes

Dupont-Sommer avant été bibliothécaire du Collège de France en 1934, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études en 1938, professeur à la faculté des lettres de Paris en 1945, puis au Collège de France (chaire d'hébreu et d'araméen illustrée autrefois par Ernest Renan) de 1963 à 1971. Membre de l'Académie des inscriptions et belle-

l'Académie des inscriptions et belles-

jusqu'à sa mort, secrétaire perpétuel de

YVONNE REBEYROL.

(Hauts-de-Seine), André mer avait été bibliothécaire

qu'il fut frappé d'insolation en 1975

énienne et chrétiens

emblances entre les doctrines

tains, le Maître de justice, fondateur

#### De la philosophie judéo-grecque aux manuscrits de la mer Morte

Linguiste et épigraphiste remarcuable, André Dupont-Sommer était un professeur extraordinaire de clarté et de précision. L'étendue de ses trevaux ressort de Lans les nombreuses divisions du volume Hommages à André Dupont-Sommer, publié en 1971 sous la direction de M. André Caquot, son succ Collège de France, et de M. Marc Philonenko, professeur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg : épigraphie phénicienne ; épigraphie et papyrologie araméennes; épigraphie, philologie et histoire hé-braïques ; manuscrits de la mer Morte ; archéologie et histoire orien-

La première publication d'André Dupont-Sommer (en 1939) fut consacrée à une œuvre gréco-juive : le Quatrième Livre des Macchabées : introduction, traduction et notes. Il s'agit d'un traité philosophique écrit en grec, vraisemblablement dans la première moitié du premier siècle de notre ère, qui ne fait pas partie du canon des Livres saints.

Les principaux travaux d'André Dupont-Sommer porteront ensuite sur l'araméen et aussi l'hébreu. Lanque sémitique ancienne, l'araméen fut très largement employé pendant olusieurs siècles dans tout le Proche-Orient : les rois achéménides perses se servaient de l'araméen comme langue diplomatique et, trois cent cinquante ans après la fin de cette dynastie perse, l'araméen était encore la langue usuelle des habitants de la Palestine et donc du Christ; l'hébreu, proche de l'araméen, étant plutôt considéré comme la langue sainte réservée aux Écritures En 1949, André Dupont-Sommer

publie les Areméens, petit livre certes, mais chef-d'œuvre d'information historique où il expose les problèmes de l'origine et de la diffusion de la langue araméenne. C'est lui qui traduit et publie d'importants *ostrac*s (des débris de poterie couverts d'écriture araméenne) d'Éléphantine, une île du haut Nil en face de l'actuelle Assouan, où avait vécu une co-lonie judéenne installée là par les Perses. Il traduit et publie aussi la grande inscription araméenne de Sfiré-Soudjin (en Syrie du Nord près d'Alep) qui donne le texte d'un traité conclu entre un prince local et un autre personnage important encore mai

Aussi remarquables qu'ils seient,

**HISTOIRE** 

létariat, du patriciat, de la plèbe,

des serfs ou des escleves. C'est

le portrait d'un groupe social ou-blié qu'a tenté Georges Huppert,

historien américain, dans Bour-

geois et gentilhommes, livre mal

titré puisou'il évocue des indi-

vidus qui ne furent ni bourgeois,

croissance, de mouvement, de mobilité sociale, voit le dévelop-

pement d'une catégorie qui n'est

en effet ni marchande ni noble et

que Huppert appelle gentry, sans

que ce terme prétende établir une parenté véritable entre ce

groupe français et celui qui porte

en Angleterre le même nom. La

gentry française vit des profes-

sions juridiques qui la définissent

et de la terre qu'elle conquiert.

Huppert affirme, et démontre

dans une certaine mesure, à

textuelles les plus récentes, que

cette classe ne cherchait pes vé-

ritablement à singer la noblesse

ou à s'v intégrer. Elle veut, c'est

vrai, chaque fois que c'est possi-ble, l'annoblissement – qui ré-

sisterait à l'appât d'une exemp-

tion d'impôt ? Mais elle

développe surtout ses valeurs

propres ; elle définit un système

d'attitudes, positives et néga-

tives, vis-à-vis de la société

Attitudes négatives : le mépris de la noblesse de race, considé-

rée comme misérable at inculte. La noblesse querrière tradition-

nelle, repliée sur ses campagnes,

comme de la culture.

Le seizième siècle, époque de

« BOURGEOIS ET GENTILHOMMES »,

de Georges Huppert

La percée de la « gentry » française

Certains groupes sociaux pas-sent dans l'histoire sans se faire à disparaître. On rejette son style de vie improductif et oisif, ses

*-LU* -

Sommer est ignoré du grand public peu familier de l'érudition universitaire. Cette situation se renverse brusquement grâce à la découverte, en 1947, des premiers manuscrits dits de la mer Morte dans les grottes

Ces textes, rédigés pour la plupart en hébreu, intriquent : ils sont composés d'une part de certains textes bibliques dant ces manuscrits représentent la plus ancienne version écrite compue, d'autre part de textes fondamentaux émanant d'une secte juive, les Esséniens, qui n'étaient guère connus jusqu'alors que par les écrits du philosophe juif hellénisé Phiion d'Alexandrie (vers 13 avant Jésus-Christ-vers 54 après Jésus-Christ), du naturaliste et amiral romain Pline l'Ancien (23-79 après Jésus-Christ) et de l'historien juif Flavius Josephe (37-100 après Jésus-

Grace à André Dupont-Sommer, s Esséniens apparaissent comme des moines juifs qui ont vécu en Palestine du deuxième siècle avant Jésus-Christ au deuxième siècle de notre ère. Au début de l'ère chrétienne, ils auraient été environ quatre mille. Leur communauté était très organisée; les candidats étaient astreints à un noviciat de trois années au voau d'obéissance et au serment du secret. L'essentiel de leurs occupations était la prière, la méditation et aussi la lecture et la copie des écrits hébraïques et purement essé-

#### Essénisme et christianisme

André Dupont-Sommer a su localiser dans le temps le commentaire d'Habacuc (un des douze petits prophètes de l'Ancien Testament) écrit par les Esséniens en y retrouvant une allusion aux Romains et plus particulièrement à la prise de Jérusalem par Pompée en 63 avant Jésus-Christ. il a su aussi replacer les écrits essé

niens dans leur milieu particulier. Par ses études comparatives de la phraséologie et des idées, André -Dupont-Sommer a démontré l'origine essénienne des écrits « pseudigra phes » (on pourrait dire apocryphes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire des livres, tels celui d'Henoch et celui des Jubilées, qui ne sont actuellement sacrés que pour l'Église éthio-

Certes, ses idées n'ont pas été adspécialistes et André Dupont- spécialistes, De même, les textes es

mœurs vicientes, le duel en parti-

try : la croyance en certaines

vertus de discipline morale, de

perfectionnement individual et

social, qui s'élargit parfois en un

désir d'éduquer les masses po-

pulaires. Dans sa partie positive,

cette éthique sociale semble bien

un décalque français des idéaux

protestants, analysés par Weber

Cette projection des catégo-ries dérivées de l'analyse du pro-

testantisme sur la vie sociale

d'un pays resté finalement ca-

tholique est tout à fait justifiée.

Elle est une procédure de recher-

che originale qui permet d'appré-

hender des phénomènes socio-

historiques importants mais

minoritaires. La gentry française

ne triomphera pas de l'Ancien

Régime nobiliaire. Huppert décrit

son échec et son repli final sur

les valeurs privées, dans certains

beaucoup de ce qu'il décrit une

évolution sociale avortée, une ré-

volution qui n'eut pas lieu. Sa

méthode permet d'échapper à

l'histoire téléologique qui

s'achame à démontrer la néces-

fectivement lieu, comme celle de

EMMANUEL TODD.

\* Bourgeois et gentilhommes,

zième siècle, de Georges Huppert, Flammarion, 290 pages, 125 F.

L'intérêt de ce livre vient

cas sur la foi janséniste.

ou Tawney.

Attitudes positives de la gen-

# **AÉRONAUTIQUE**

#### Les Soviétiques ne présenteront ni avions ni hélicoptères au Salon du Bourget

Les représentants à Paris du ministère soviétique de la production aéronautique ont informé, vendredi 13 mai, les organisateurs du prochain Salon du Bourget que PURS.S. n'y exposerait aucun des avions et hélicoptères prévus à l'ori-gine. Il n'a été donné aucune expli-cation officielle à ce retrait, la présence soviétique se limitant, dans ces conditions, à un pavillon où seront exposés le train spatial Saliout-Soyouz, des moteurs et divers équi-

A ce jour, le Salon du Bourget, qui aura lieu cette année du ven-dredi 27 mai au dimanche 5 juin, était la scule exposition internationale à laquelle participait l'Union soviétique si l'on excepte une parti-cipation précédente, il y a une di-zaine d'années, à un salon à Hanovre, en République fédérale

Les organisateurs du Salon ignoent les raisons de l'attitude soviétique. Mais il est possible que l'expulsion, le 5 avril dernier, de quarante-sept ressortissants soviétiques pour espionzage, la ferme condamnation par la France de la guerre en Afghanistan et le récent voyage en Chine populaire de M. François Mitterrand aient pu dicter à Moscon son retrait partiel de l'exposition.

(A) (Mark 1975) (1975)

· I TILING

A service 4

.r #5.2

of Paris . . . & S. & S.

(a.4. 48)

D'autre part, les États-Unis, qui ont décidé d'exposer au Bourget leur navette spatiale Enterprise après un court séjour à Cologne (Allemagne fédérale) et avant une brève visite à Londres, ont demandé aux organisa-teurs français du salta de prévoir des mesures de sécurité particulière ment renforcées autour de leurs matériels.

Il semble, notamment, que les Américains redoutent des actions de sabotage ou de terrorisme contre l'avion Boeing-747 sur le dos duquel voyage la navette spatiale. En effet, cet appareil est le seul à avoir été transformé spécialement pour le transport de la navette et toute détérioration du Boeing-747 pourrait retarder d'une année le cours normal du programme spatial américain.

#### Abou-Dhabi commande ferme dix-huit Mirage-2000 à la France

L'émirat d'Ahou-Dhabi a couchi, lundi 16 mai, un accord avec la France pour l'achat de dix-huit avions de combat Mirage-2000. Une option a été réservée, d'autre part, our la fourniture ultérieure de dixhuit autres exemplaires du même modèle de façon à constituer dans l'armée de l'air de cet émirat du Golfe deux escadrons de défense aérienne. Les premières livraisons au-ront lieu après 1985.

Avec cette commande, l'émirat d'Abon-Dhabi devient le quatrième lient officiel de l'avion de combat Mirage-2000, après l'Egypte (vingt commandes fermes, et vingt autres en options qui seront une réalité si l'Arabie Seoudite accepte de débloquer les fonds), l'Inde (quarante avions commandés ferme, avec un aspoir de lui vendre la licence de fabrication sur place) et le Pérou (vingt-six achetés ferme).

Cet émirat du Golfe a déja acquis

fiée du Mirage-III, à l'occasion d'un double contrat (quatorze, puis dix-huit) conclu en 1972. L'aviation de l'émirat a reçu aussi des hélicoptères français Puma, Gazelle et Alouette-III (équipés de missiles antichars), un systès ne de défense auti-sérienne par missiles Crotale. L'armée de terre dispose d'une centaine de chars AMX-30, des auto-mitrallieuses légères AML-90 et des blindes legers AMX-10 et Panhard M-3. La marine a installé des missiles surface-surface Exocet sur des vedettes rapides de conception

Entre la France et Abou-Dhabi, les discussions sur la vente des Mirage-2000 avaient commence il y a plus de six mois et, à plusieurs reprises dans un passé proche, les au-torités de l'émirat avaient indiqué qu'elles étaient sur le point de nchire l'accord.

Il semble que l'émirat d'Abou-Dhabi ait voulu, avant de signer le contrat, connaître avec précision l'attitude de la France vis-à-vis de l'Irak dont des pays du Golfe, comme Koweit, Abou-Dhabi et l'Arabie Saoudite, sont à la fois des soutiens politiques et des bailleurs de fonds. La visite, la semaine dernière, à Paris, de M. Tarek Aziz, nistre des affaires étrangères, pour v discuter précisément de l'aide militaire de la France à Bagdad, a probablement-rassuré les autorités d'Abou-Dhabi sur la continuité de la politique française maleré un diffé-

rend financier avec les Irakiens. D'autre part, les constructeurs français d'atmement ont lancé an-près de l'émiliat une vigoureuse campagne de promotion pour l'avion d'entraînement et d'appai tactique Alpha-let: Cette campagne ne se li-mite pas seniement à Abou-Dhabi; elle a été aussi lancée en direction de l'Egypte, de la Libye, de l'Algé-rie, de la Tanisie, de l'Irak et du Ni-géria pour un total de quatre-vings

à cent exemplaires. Avec Abou-Dhabi, les constructeurs français de l'Alpha-Jet estiment que tout contrat n'est pas définitivement écarté maigré la promesse d'acheter un concurrent britannique, le Hawk. En effet, cette commande n'a toujours pas été ratifiée et Abou-Dhabi n'a, à ce jour, versé aucun acompte aux industriels

# FAITS ET JUGEMENTS

# pour la libération des « Irlandais

therine Ribeiro, Haroun Tazieff.

★ Signatures, chèques postaux ou bancaires à l'ordre de : Annick Monot, Irlande libre, I, rue Keller, 75011 Paris.

#### Les actions en justice de M. Papon

de Vincennes »

Un comité pour la libération des trois Irlandais arrêtés à Vincennes le 28 août 1982 vient de se créer sur la base d'un appel signé par trente-sept personnalités. Prenant la défense de Mary Reid, Stephen King, Michel Plunkett, membre du parti républi-cain socialiste irlandais (LR.S.P.), « organisation politique légale » l'appel affirme que « les républi-cains irlandais n'ont jamais commis d'attentat en France. Nous n'acceptons pas que ces trois irlandais soient utilisés, face à l'opinion publique, comme boucs emissaires dans la lutte artiterroriste. (...) Parce que les règles garantissant les libertés fondamentales dans toute procédure judiciaire n'ont pas été respectées, parce qu'une injustice ne doit pas être commise pour des rai-sons d'opportunité, nous exigeons leur libération immédiate ».

Parmi les signataires, on relève les noms de Claude Autant-Lara, Simone de Beanvoir, Jean Cardonnel, Georges Casalis, Jean Chesneaux, Robert Davezies, Jean-Marie Domenach, Félix Guattari, Daniel Guérin, Alain Krivine, Denis Langlois, Albert Paul Lentin, Jean-François Lyotard, Colette Magny, Alexandre Minkowski, Théodore Monod, Ca-

## Inculpé en janvier de crimes contre l'humanité en raison du rôle

qu'il est accusé d'avoir joué sous occupation alors qu'il était secrétaire général de la préfecture de la Gironde, M. Maurice Papon a fait appel de l'ordonnance de M. Pierre Drai, président du tribunal de Paris, qui a rejeté le 6 mai sa demande de saisie du livre l'Affaire Papon, de M. Michel Slitinsky, publié par les éditions Alain Moreau. L'ordonnance du magistrat faisait défense à éditeur de maintenir dans toute nouvelle édition la préface de M. Gilles Persult constituant aux yeux du magnitait une agression excessive - (le Monde des 5 et 8-9 mai). En outre, l'ancien secrétaire géné-

ral de la préfecture de la Gironde a fait citer pour diffamation devant la dix-septième chambre correctionnelle de Paris, M. André Schafter, directeur de l'hebdomadaire la Vie, M= Marie-Christine Jeanniot, jour-naliste, auteur d'une interview de M. Papon parue avec ses commentaires dans le numéro de la Vie du 17 février, et en trossième lieu. M. Joseph Sarthoulet, auteur d'un dens ce numero.

· L'ancien C.R.S. Paul-Taillefer sera jugé par une cour d'assises. --Le tribunal correctionnel de Marseille s'est déclaré incompétent, mardi 17 mai, pour juger l'ex-C.R.S. Paul Taillefer qui a tué, le 18 octobre 1980, un jenne homme de dixsept ans an cours d'un contrôle d'identité (le Monde du 13 mai).

vous hésitez ? vite **BESCHERELLE 2** L'ART DE L'ORTHOGRAPHE : 33 F HATIER \*

pour acheter encore moins cher les dernières nouveautés à nos prix alignes cette annonce PHOTO-CINE DU avec votre ancien matériel, 9-9 bis, bd des Filles du Calva la meilleure

FUJICA AX3 (entre Bastille et République) 75003 PARIS - 887.66.58 LE SPECIALISTE DE LA REPRISE

estimation

vous sera

# CARNET

1. \_

#### Décès

- M™ Marie-Madelsine Coste, M. et M™ Jean Bertrand, M= Pierre Bertrand. Les familles Bertrand, Coste, Bust,

Fr. 50. 18

Vizon, Campana, Ses amis de la paroisse universitaire ont la douleur de faire part du décès de

#### M= Louise BERTRAND, veuve Coste, professeur honoraire,

#### le 16 mai 1983.

ITIQUE

The property of

mmande iem

2000 a la Fran

- L1

a ari Salori di Bo

Levée du corps et cérémonie religieuse: jeudi 19 mai, à 8 h 15, chapelle de l'hôpital Salvator, à Marseille. Inhu-mation: vendredi 20 mai, 11 heures, an cimetière de Saint-Marrin-de-Ré. Le vent souffle où il veut, et tu

en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. » Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part. 14, rue des Tyrans, 13007 Marseille. - Mer Jacques Bregy,

M. Jean-François Bregy, ont la douleur de faire part du décès de

M. Jacques BREGY,

leur époux et père, survenu le 14 mai leur époux et père, surveus no 14 mar 1983, à l'âge de quatre-vingt-dix ans. Le service religieux sera célébré le jeudi 19 mai, à 9 heures, en l'église Saint-Marc-des-Bruyères, à Asmières. 7, rue Pierre-Villey, 75007 Davie

 M™ Pierre Curvet et ses fils, M. Jean Curvat, son père, Et toute la famille, ont la douleur de faire part du décès de

#### M. Pierre CURVAT,

expert-comptable, nmissaire aux comptes expert près la cour d'appel de Versailles, ancien maire de Rocques

survenu subitement le 15 mai 1983.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 mai 1983, à 9 h 15, en l'église Notre-Dame-de-la-Résurrection (avenue du Docteur-Schweitzer), Pariy-2, 78150 Le Chesnay.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Corveissiat (Ain) vers 17 h 15.

M≈ Pierre Curvat, Les Tilleuls 8,

Cet avis tient lieu de faire-part.

M= André Dupont-Sommer, M Danielle Han-Dupont

ct ses enfants,
M. et M - Joël Dupont et leurs enfants, M= Madeleine Dupout, son épouse, ses enfants et sa sœur, M. et M<sup>∞</sup> Jean-Michel Fouquet

et leurs enfants, Le docteur Marion Bradford, M≕ Hélène Lozachmeur out la douleur de faire part du décès de

#### M. André DUPONT-SOMMER.

survenu en son domicile, le 14 mai 1983, dans sa quatre-vingt-troisième aumée. Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité, le 17 mai, au cimetière du Montparnasse.

25, quai de Conti, 75006 Paris. 65, rue d'Alésia, 75014 Paris. 27, rue Miollis, 75015 Paris.

- L'Académie des inscriptions et belles lettres fait part du décès de son Secrétaire perpétuel,
M. André DUPONT-SOMMER, officier de la Légion d'honneur, commandeur des Palmes académiques,

professeur honoraire au Collège de France, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études. président du conseil scientifique

de l'Institut d'études sémitiques de Paris, membre de l'Accademia dei Lincei

(Rome), ambre de l'Osterreichische Akademi der Wissenschaften (Vienne). M™ Jean Duval et ses filles,
 M™ Charles Duval-Françoise Duval,

M. et M= Michel Duval out la douleur de faire part du décès du

docteur Jean DUVAL, croix de guerre, médaille coloniale rédailles des services volontaires dans la France libre.

chevalier de la Légion d'honneur,

Les obsèques ont eu lieu à Bordeaux dans la plus stricte intimité. - M= Jacques Fauquet-Lemaître,

son épouse, Mª Sylvie Fauquet-Lemaître, sa fille, M. et Mª Hubert Fauquet-Lemaître et leurs enfants. M. et M. P. W. Stroth et leurs enfants.

ont la douleur de faire part du décès de M. Jacques FAUQUET-LEMAITRE, survenu le 14 mai 1983 à La Baule.
Les obsèques ont été célébrées au temple de La Baule, dans la plus stricte intimité. Cet avis tient lien de faire-part.

- Ses onze enfants. Belles-filles, gendres, Ses trente-sept petits-enfants, Neuf arrière-petits-enfants,

Son frère,
Les familles Bruant et Lamblin
font part du rappel à Dieu de
Jean Sylvain Raoul FOS,
qui s'est endormi dans l'espérance de la
résurrection, en Argentine, le 12 mai
ans sa quatre-vingt-deuxième résurrection, en Argentine, le 12 mar 1983 dans sa quatre-vingt-deuxième

Cet avis tient lieu de faire-part.

- M. et M™ Jean Gayon, Antoine, Benoît, Christophe et Nathalie Gayon, M. et M™ Robert du Colombier, M™ Jean du Colombier, Et toute la famille ont la douleur de faire part du rappel à Dien de

M= Pierre GAYON,

arvenu le 16 mai 1983. Le service religieux sera célébré le jeudi 19 mai 1983, à 15 heures, en l'église Saint-Gilles de Bourg-la-Reine (boulevard Carnot) suivie de l'inhuma-

rion dans le caveau de famille 2, avenue Mirebeau, 92340 Bourg-la-Reine.

 M™ Jean Giardino, son épouse,
 M™ et M. Edouard Kneusé, ses enfants, Yves, Emmanuelle, Gilles et Anne Kneusé, ses petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès de M. Jean GIARDINO,

chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du Mérite,

survena le 13 mai 1983 dans sa soixantedix-septième annee.

La cérémonie religieuse et l'inhuma-tion out eu lieu le mardi 17 mai 1983 à Châteauneuf-sur-Loire dans la plus

39, Grande-Rue-du-Port, 45110 Châteauneuf-sur-Loire. 9, rue du Général-Nioz,

75016 Paris.

[Né le 16 juin 1906, Jean Gierdino fit ses faudes au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, où il obtint, en 1925, le premier prix de violon. En 1931, il devint directaur artistique du poste ce radiodiffusion Radio-Marce, à Rabet. Engage comme premier violon de l'orchestre de Paris-P.T.T. en 1934, il commença à drigge lub-même diverses formations françaises avant de devenir, en 1938, le chef en time de ce qui deviendrait l'Orchestre national de la R.T.F. On le retrouvera par le suite à la tâte de l'orchestre de Nice, puis de Lille. En 1984, Jean Giardino devint chef titulaire de l'orchestre de Strasbourg. Depuis 1989, Jean Giardino s'était retiré de la sobre musicale. Il laisse le souvenir de concerts de premier ordre.]

M™ Jean Ginsberg,
 M™ Corinne Ginsberg-Rouleau,
 M. et M™ Jean-Pierre Carre,

Caroline, Sophie, Thomas, Alexandre et Eugénic, M. et M= Karol Grzywicki, M. et M. Piotr Grzywicki
ont la tristesse de faire part du décès de

Jean GINSBERG. chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du Mérite,

officier de l'ordre de Saint-Charles de Monaco, nu, en son domicile, le 14 mai

L'inhumation a en lien dans la plus

stricte intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part. 25, rue Michel-Salles, 92210 Saint-Cloud.

- Marie-José Mounier a la douleur de faire part du décès de son père

M. Louis-Joseph MOUNIER. pharmacien, chevalier de la Légion d'honneur,

surveou le 14 mai 1983 dans sa cen-tième année.

La cérémonie religieuse, suivie de l'inhumation dans le caveau de famille, a cu lien à Yssinjeaux (Hante-Loire) dans la sricte intimité, le 18 mai 1983.

Priez pour lui. Cet avis tient lieu de faire-part. 22, rue de Tocqueville, 75017 Paris.

– M™ Jacques Pinglé, née Annie Oudart,

Et toute sa famille,

son épouse, M™ Anne Pinglé, M. et M™ Pierre-Gilles Pinglé,

es enfants,
Hugues, Benoît, Thomas
et Mathilde,
ses petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès de Jacques PINGLÉ chevalier de la Légion d'honneur.

croix de guerre 1939-1945, comendador de numero de la Orden de Isabel la Catolica, comendador con place de la Orden civil de Alfonso X

survenu le 16 mai 1983, à la résidence Sainte-Geneviève; Epinay-sons-Sénart, dans sa soixante-treizième année.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 19 mai, à 14 heures, en l'église Saint-Médard, sa paroisse, 29, rue Daubenton, 75005 Paris, où l'on se réunira.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part. 39, boulevard de Port-Royal, 75013 Paris.

Les présidents

et le conseil d'administration de la Maison de l'Amérique latine, ont la douleur de faire part du décès de

M. Jacques PINGLÉ, administrateur, directeur général

 Les familles Pinget, Merzisen, Saladin, Reguard, Tous ses enfants et petits-enfants,

Sa sœur et ses enfants. Tous ceux, combien nombreux, qui l'aimaient ont la grande peine de faire part du rappel à la maison du Père de

# A m é M™ PINGET Elisabeth,

le 16 mai 1983, au Repaire, 5, rue Rouget-de-Lisle, 94600 Choisy-le-Roi.

Nons serons tous réunis autour d'elle, le jeudi 19 mai 1983, à 14 h 15, à la paroisse Saint-Louis de Choisy-le-Roi.

Nous apprenons le décès de

#### M. Henri PRETRE.

ancien sénateur de la Haute-Saône, sur-venu mardi 17 mai à Vregille (Haute-

[Né le 20 août 1892 à Vregile, commune où, entré au consei municipal en 1922, il occupe les fonctions de maire de 1948 à 1977, M. Henri Prêtre, agriculteur, avait perticipé à le guerre de 1914-1918, dans l'e Eccadrille des Cigognes ». Conseiller général du canton de Marmey de 1958 à 1976, M. Henri Prêtre (ind.) était entré au Sénat en 1958. Doyen d'âge de la Haute Assemblée, il avait assuré l'intérim de la présidence du Sénat ionsque M. Alain Poher avait dil garder le repos après s'être casaé le chevile, le 2 octobre 1974, en descendant de la tribure. M. Henri Prêtre n'avait pas solicité le renouvellement de son mandet de sénateur en 1977.]

- Les familles Rassial et Hoffenberg ont la douleur de faire part du décès de

#### Adélie RASSIAL, née Hoffenberg,

survenu le 12 mai 1983 à Montpellier. L'inhumation a eu lieu dans l'inti-mité, à Saint-Maur, le 17 mai 1983.

Familles Rassial, Hossenberg, Lamprecht, Weisbrod et Bluman.

6. rue de la Barraierie. 34000 Montpellier. 44, rue Ledru-Rollin, 94100 Saint-Maur.

- Colin et Samuel Touche.

ses enfants, Marie-Hélène Gourpel-Touche, M. et M= Etienne Touche,

Martine et Jean-Louis Derksen et leurs enfants. Dominique et Catherine Touche

et leurs enfants, Marie-Josèphe et Florek Tutaj et leur fils.

Anne Bergeret, ont la douleur de faire part du décès accidentel, survenu le 14 mai 1983 à Pierrelatte, de

## Jean-Noël TOUCHE, architecte D.P.L.G.

Les obseques auront lieu le jeudi 19 mai, à 10 h 45, dans l'église de Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise). M. et M= Etienne Touche, 93, rue Truffaut, 75017 Paris.

- M™ Jean Triboire Et toute la samille

ont la douleur de faire part du décès de

M. Jean TRIBOIRE, survenu le 14 mai 1983. La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 mai, à 14 heures, au temple de Port-Royal, 18, boulevard Arago, 75013 Paris.

9, rue de la Vistule, Paris-13.

Remerciements

 M≃ Marie-Françoise Périès Et ses enfants,

très touchés des nombreuses marques de sympathie qui leur ont été adressées lors diu décès du

vice-amiral d'escadre

Paul PÉRIÈS prient tous ceux qui se sont associés à leur peine, par leur présence et leur messages, de trouver ici l'expression de leurs



# INFORMATIONS « SERVICES »

#### MÉTÉOROLOGIE



PRÉVISIONS POUR LE 19,5 DÉBUT DE MATINÉE 1020 

Front chaud  $\sim$  Verglas **米** Neige

ointion probable du temps en France entre le mercredi 18 mai à 0 beure et le jeudi 19 mai à mianit.

Depuis bientôt deux mois, sur le pro-che Atlantique, un minimum dépres-sionnaire se maintient. Dirigeant de l'air numide sur la France, il est la cause de humide sur la France, il est la cause de ce temps le pius souvent maussade, frais, nuageux, avec des pluies nombreuses, aux conséquences fâcheuses sur le Centre-Est, les Alpes, le Jura, où les cours d'eau réagissent. Il semble que, pour les jours à venir, il y ait peu d'évolution à attendre, même si, jeudi 19, le soleil est un peu plus présent en de nombreuses régions de France.

Le matin, le temps sera brumetur, avec des bancs de brouillard et des nuages bas sur le Centre et les régions côtières. Vers les 10-11 heures, le soleil, après avoir éliminé ces résidus brumetur, brillera; il fera remonter les températures de la compensation d tures, assez basses au lever du jour, comprises entre 5 et 7 degrés sur la moi-tié Nord et 9 et 11 degrés sur la moitié

cumuliformes se développerent ils don-neront quelques averses assez ponc-tuelles. Les vents de sud à sud-ouest, tures remonteront au maximum à 15 degrés à Lille et à Rennes; 16 degrés à Paris et à Strasbourg; 18 degrés à

Sur le Sud-Est, de nouvelles pluies Catalogne, la Provence, les Alpes du Sud, la Corse en fin d'après-midi ou en début de soirée elles pourront être abondantes et s'accompagneront d'un renforcement sensible de vents de sud-est. Les températures maximales atteindront sur ces régions 21 à 23 degrés avant l'arri-

niveau de la mer était à Paris, le 18 mai, à 8 heures, de 1011,9 millibars, soit 759 millimètres de mercure.

tidienne : l'ouverture des portes

à fermeture codée. En effet, à

l'heure des dîners en ville, on voit

des coupies et des dames seules,

cas demières ampêtrées de sac à

main, gants et paraplule, à la re-

cherche de lunettes et de camet

d'adresses pour y trouver les

chiffres et lettres du « Sésame,

J. Loth. directeur de Mevro-

witz (5, rue de Castiglione), pro-

pose deux solutions à ce pro-

blème. La loupe éclairante, de la

taille d'un briquet, ou le face-

à-main plat et peu onereux, sım-

ples lunettes sans branches. Un

modèle en joaillerie, pliant, re-prend avec une perfaite simpli-

Cette tendance de la joaillerie

en lunettes solaires et optiques a

incité Cartier à lancer une collec-

tion dens sa gamme des Must

dans l'ovale étiré des montres ou

la forme pilote, réalisés dans un

alliage à base de palladium, pla-

qué or à 22 carats. Les anneaux

Trois ors et les vis Santos sont

autant de sigles facilement re-connaissables (1 600 F environ

Destray (12/14 Galeria du

ille diamant à griffes de métal

Rond-Point) propose des verres

bisesutés de tons gradués en

(à partir de 950 F) de sa propre

fabrication, avec des variantes

plus précieuses, sinsi que les so-

laires de couturiers qui font auto-

Chez Essilor, un des fabricants

français les plus en vue, les mon-

tures de métal sont, à volonté,

chromées, colorées ou dorées, à

partir de 210 F, que Lacoste vend autour de 500 F.

Optyl, leader autrichien de

montures de lunettes, reprend

pour Christian Dior les motifs

d'arabesques du printemps avec

- **AL** 

chez les opticiens).

cité l'ovale de l'œil.. en or.

Optique chic

Un nouveau geste optique des effets d'émail, de poterie ou tend à s'inscrire dans la vie quo-

-MODE -

ouvra-toi ».

Front froid ///// Pluie = Brouillard **▼** Averses 4 Occlusion

PRÉVISIONS POUR LE 19 MAI A 0 HEURE (G.M.T.)



Températures (le premier chiffre adique le maximum enregistré au cours de la journée du 17 mai ; le second, le minimum de la muit du 17 mai au

Ajaccio, 21 et 13 degrés ; Biarritz, 20 et 9; Bordeaux, 17 et 7; Bourges, 16 et 5; Brest, 12 et 8; Caen, 15 et 7; et 5; Brest, 12 et 8; Caen, 15 et 7; Cherbourg, 14 et 8; Clermont-Ferrand, 13 et 4; Dijon, 10 et 4; Grenoble, 7 et 6; Lille, 18 et 8; Lyon, 11 et 5; Marseille-Marignane, 20 et 12; Nancy, 14 et 6; Nantes, 15 et 8; Nice-Côte d'Azur, 19 et 13; Paris-Le Bourget, 17 et 8; Pan, 20 et 6; Perpignan, 25 et 8; Rennes, 13 et 6; Strasbourg, 21 et 8; Tours, 15 et 9; Toulouse, 20 et 5; Pointe-à-Pitre, 26 et 25.

Cette maison réalise pour les

sportifs de Dunhill des solaires Li-

vrées avec deux paires de bran-

ches, dont une souple et emboi-

tante destinée aux joueurs de

Chez Samp, à Annecy, les

Comme on a pulle constater

au SILMO (Salon international de

la lunetterie, de l'ontique oculaire

et du matériel pour octiciens) qui

vient de termer ses portes au Pa-

lais du CNIT, à la Défense, les

matières jouent les années 50,

très Hollywood, en jaspées, na-

crées, perlées, toujours lumi-

neuses. Les transparences s'af-

firment à peine teintées pour

tenir compte du macuillage et de

la couleur des cheveux, dégradés

ou soutignant l'arcade sourcilière

en contraste d'un trait de laque.

Le métal permet d'alléger les

montures tandis que le fil de ny-

Ion sett de support quasi invisi-

La France, troisième produc-

teur sur le plen mondial, après

les Etate-Unis et la République

fédérale d'Allemagne, réalise la

moitié de ses ventes grâce à ses

21 millions de porteurs de lu-nettes solaires, correctives opti-

ques et de protection, soit un

chiffre d'affaires de 2,3 milliards

de francs, en augmentation de

17 % par rapport à l'exercice

precédent, Morez (Jura) et Ovon-

nax (Ain) sont les grands centres

de la lunetterie, avec de multi-

ples petites et moyennes entre-

prises se concentrant surtout sur

les plastiques fantaisie, les

usines de montures métalliques

NATHALIE MONT-SERVAN,

se situant dans la région pari-

Nina Ricci se parent d'un pavé

d'or inséré au niveau des bran-

et 5; Athènes, 29 et 17; Berlin, 23 et 14; Bonn, 15 et 8; Bruxelles, 15 et 9; Le Caire, 31 et 17; fles Canaries, 21 et 18; Copenhague, 17 et 10; Dakar, 24 et 20; Djerba, 24 et 15; Genève, 18 et 5; Jérusalem, 26 et 14; Lisbonne, 17 et 5; Jerusalein, 26 et 14; Lisbonne, 17 et 91; Londres et Luxembourg, 12 et 6; Madrid, 17 et 4; Moscou, 21 et 15; Nairobi, 23 et 15; New-York, 15 et 6; Palma-de-Majurque, 23 et 9; Rome, 25 et 10; Stockholm, 21 et 12; Tozeur, 30 et 17; Tunis, 25 et 12.

> (Docs avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

# MOTS CROISÉS

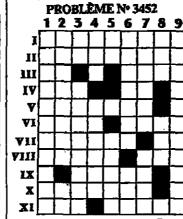

HORIZONTALEMENT L C'est un moyen de s'élever iorsqu'on veut arriver. - II. Corri-ger dans le but de rendre meilleur. - III. Patron normand. Quand c'est bien, ce n'est jamais assez. - IV. Ce n'est pas l'endroit propice aux grandes toilettes. On le lance pour se faire remarquer. - V. D'un genre à passer du temps avec les pontes. -VI. Ne manque pas d'espace pour travailler. Lac italien. - VII. Personnel que l'on peut prendre comme ami. Symbole chimique. -VIII. Peut être porté par le père ou par la mère. Philosophie chinoise. -IX. Elément qui a des idées de gran-deur. - X. Pêche miraculeuse pour le navigateur solitaire. - XI. Plus facile à traiter lorsqu'il a de la barbe que lorsqu'il a des chevenx. Est donc enlaidie ou avilie.

VERTICALEMENT 1. A plus de chances de gagner en misant sur le numéro que sur la cou-leur. - 2. Par qui on se laisse donc saisir sans aucun recours. Epée assez émoussée. — 3. Démonstratif. De vant lui la chair est faible. — 4. Mot de passe. Son homme risque fort de la rejoindre au cachot. - 5. Symbole chimique. Dont la peau est donc « coupée » jusqu'au sang. — 6. Gâ-teau à l'oseille servi en tranches. Division allemande. - 7. Avance à prendre pour éviter de se faire dou-bler. Espèce chinoise qui n'était pas dépourvue d'argent. - 8. Son cours touche celui de l'histoire. Grecque. - 9. Etude où certains des sujets que l'on a à l'œil sont de véritables

#### Solution de problème nº 3451 Horizontalement

I. Gant, Bébé. - II. Atout. Na J. I. Gair, Bebel. – II. Affolit, Ng I. – III. Retranché. – IV. Glacial. – V. Ait. Route. – VI. Neige, Mal. – VII. Trou. Pé (Henri IV). – VIII. Nèpe, Te. – IX. As. Pourri. – X. Prêt. Ais. – XI. Lai. Epiés.

Verticalement Gargantua. - 2. Atelier. S.P.A.
 3. Notation. Ri. - 4. Turc. Guepe. - 5. Taire. Pote. - 6. Nao. Ta. Trie. - 9. Edelweiss. GUY BROUTY.

#### BREF -

#### LOISIRS RÉOUVERTURE DU MUSÉE

MANDET A RIOM. - En juillet prochain, le musée Francisque-Mandet, à Riom (Puy-de-Dôme) ouvrira à nouveau ses portes après trois années de travaux d'extension et de restructuration. Une vingtaine de salles nouvelles ont ainsi pu être créées, où sera présentée, pour la première fois

# **<u>ĒCHECS</u>** –

#### Le premier Festival de Paris

#### LE M.I. ANGLAIS PLASKETT GAGNE LE TOURNOI DES COMMUNAUTÉS EURO-PÉENNES

Le Festival d'échecs de Paris, qui s'est déroulé du vendredi 6 mai au lundi 16 mai, a connu une belle réus site. Première compétition impor-tante dans la capitale depuis soixante ans (*le Monde* daté 5 mai), il a vu la superbe victoire du maître international anglais Juin Plaskett qui a remporté le tournoi principal dit des « Communautés euro-péennes». En réalisant 8 points sur 9 possibles, ce dernier obtient une norme de grand maître internatio-nal, c'est-à-dire la moitié du titre. Le jeune Parisien Éric Prié, vingt et un ans, rate cett norme d'un point en terminant troisième avec 5,5 derrière le G.M.I. de la R.F.A. Erik Lobron, 7. Prié, premier Français, rem-porte cependant, pour la deuxième année consécutive, le titre de champion de Paris.

Les parties simultanées, données par les participants du tournoi principal dans différents lieux de Paris et de sa banlieue, ont attiré plus de six cents joueurs, preuve, s'il en était besoin, de la vitalité des amateurs du noble jeu, pourvu qu'on leur donne l'occasion de pratiquer à un haut niveau leur sport favori.

#### au public, la donation Richard, reçus par la ville de Riom en 1979 (Collections d'objets d'art décoratifs de l'Antiquité au dixhuitième siècle.)

\* Music Francisque-Mandet, 14, rue de l'Hôtel-de-Ville, 63206 Riom. Tél. ; (73) 38-18-53.

#### SANTÉ

DES INDEMNITÉS JOURNA-LIÈRES COMPLÈTES EN CAS D'HOSPITALISATION. - Depuis le 1<sup>er</sup> avril 1983, en raison de l'application du nouveau forfait hospitalier de 20 francs par iour, les indemnités journalières et les pensions d'invalidité sont intégralement versées aux malades hospitalisés.

Auparavant, seules les personnes avant au moins deux enfants admises en service hospitalier au titre de la maternité ou d'un accident du travail bénéficiaient de l'intégralité de ces prestations, qui, dans les autres cas, subissaient une réduction de un à trois cinquièmes de leur

#### PARIS EN VISITES VENDREDI 20 MAI

« Cathédrale russe », 14 h 45, 12, rue Daru (Caisse nationale des monuments historiques).

 Hôtel des ventes -, 15 heures, hor-loge mêtro Richelieu-Drouot (Connaissance d'ici et d'ailleurs). « Marais illuminé », 20 is 30, poste de l'Hôtel de Ville (Vieux Paris).

# **CONFÉRENCES**

17 h 30, 28, rue Saint-Guillaume, « Conditions de travail et développe-ment : synthèse des débats » (Institut des hautes études de l'Amérique latine).

19 h 30, 1, rue Victor-Cousin, amphi. Bachelard, L. Géerinckx : « Intelligence cosmique universelle » (Université populaire de Paris).

# **LETTRES**

#### L'essayiste Aifred Fabre-Luce est décédé

L'essayiste Alfred Fabre-Luce est mort dans la unit du 16 au 17 mai d'un arrêt cardiaque (nos dernières éditions du 18 mai). Il était né le 16 mai 1899. Il sera inhumé dans la plus stricte intimité à Thomery, en Scine-et-Marne. Un service religieux sera célébré ultérieurement à

#### La « mémoire d'un siècle »

Le Figero du 17 mai publiait un article d'Alfred Fabre-Luce, dont le ti-tre dit l'extraordinaire vitalilé de celui qui affait mourir quelques heures plus tard, juste au lendemain de son quatre-vingt-quatrième anniversaire. Sec, vif, on le rencontrait il y a quelques jours encore dans les réceptions, disert, attentif, souvent sévère, avec ses lunettes rondes et son nœud papition nostalgique de l'entre-

C'était d'abord, en effet, un homme de salon, marqué à jamais par ca qu'il appelait son « incurable bonne éducation » et incapable, de ce fait, de « certains comportements ». Mais ce grand bourgeois était aussi un non-conformiste, qui avait fait scandale, au lendemain de la première guerre mondiale, après une carrière diplomatique de quelques mois, en dénonçant dans son livre, le Victoire, les responsabilités de Poincaré dans le décienchement des hostilités. La seconde guerre mondiale, tout au long de laquelle il a tenu un copieux Journal de France, d'abord publié sous le manteau, lui valut de connaître successivement les prisons de l'occupant pour résis-tance, et de la libération pour colla-

Partisan convaincu de la fédération européenne, il rompit des lances contre les adversaires de la C.E.D. dans de nombreux articles, publiés entre autres dans le Monde, contre Mendès France - augusi il devait cependant, en 1968, demander qu'on fasse appel - et aurtout contre de Gaulle. Il deveit soutenir à fond, en revariche, son neveu Valéry Giscard

Febre-Luce était loin de se limiter à la politique, filt-elle internationale. C'était un esprit curieux de tout, instruit de tout, servi par une plume dé-liée et souvent incisive. Histoire, biographie, religion, aciences, sociologia, philosophia, roman, il a exploré toutes sortes de domaines, à sa manière méticuleuse, avec plus de rationalité que d'apparente émotion.

Mais il aura été avant tout un témoin : « Le cervesu que je vais per-dre, a-t-il écrit en 1979 dans La pamémoire d'un siècle. » « J'ai connu Léon Blum et Raymond Barre, dé-jeuné chez l'impératrice Eugénie et chez Valéry Giscard d'Estaing. D'autres iront chez Giscard, mais il leur manquera toujours Eugénie. » Disons qu'il avait extraordinairement surécu, et qu'après avoir pris tranquillement le « pari fou, perdu d'avance», de « naître à quatrerailiant jusqu'au demier jour contre une gauche à laquelle il était, par tous les pores de son épiderme, par faitement allergique. — A.F.

## Une partition achevée

cache-cache avec la mort. Dans son recent Journal intime (1), il expliquait son désir de mourir, comme Montaigne, au loin, parmi des incomus. A cette fin, il était parti seul, prasque aveugle, pour l'Extrême-Orient. En Thailande, sortant sa lampa de poche pour éclairer les marches du perron de son hôtel, il avait effrayé les gardiens, qui avaient dé-

Cette fin. romanesque et absurde, lui aurait plu, lui qui, durant les demières semaines de sa e, se passionnait encore pour Jim Thompson, architecte, chorégraphe, espion et milliardaire américain, disparu dans des circonstances énigmatiques à la

La mort n'avait pas voulu, cette fois encore, de Fabre-Luce et il était revenu à Paris pour expliquer les raisons de son défi et pionger le suspense qu'il avait créé chez ses lecteurs, tout en les tenant sous le charme de ses confidences. Ainsi était né un dernier livre, Double aventurequ'il concluait par ces mots : « J'espère toujours que me mort sera une note juste, à la fin d'une pertition achevée. »

Nut ne redoutait plus que lui les humiliations de la vieille Dans La mort a changé (3), il abordait courageusement le problème de l'authanasie volontaire, écrivant qu'∢ abréger son agonia, c'est montrer du respect ende son terme ».

Le souci de ne pas peser su autrui, de ne pas entraver son être, était une règle morale chez ce libéral, volontiers libertaire, couvre, s'était fixé pour règle de ne jamais ennuyer. Dens sa bio-graphie de Benjamin Constant, il Observait que ce qui a assuré l'immortalité de l'auteur d'Adolphe, c'est qu'on ne s'ennuie ja-

Graco et à Hector Bianciotti. A Banckok, il songeait avec nostalgie que sa mort l'empécherait de lire L'amour n'est pes simé, qu'il ment de l'avenue Foch. Peut-être n'est-il revenu à Paris que pour goûter encore la vibration poétique des nouvelles de Bianciotti.

Se hantise d'être diminué physiquement était à la mesure de de cette indépendance d'esprit également, qui suscita l'hostilité de tous les fanatismes. Il e'est donné entièrement à la vie pour que la mort n'ait plus rien à prendre. Comme il le souhaitait, la partition s'achève sur une note

ROLAND JACCARD.

(1) Juliard 1982.

#### (2) A paraftre chez Julliard. (3) Gallimard 1966.

# Mort de l'écrivain soviétique Fédor Abramov

L'écrivain soviétique Fédor Abramov, une des figures les plus marquantes de la littérature soviétique, vient de mourir à l'âge de soixante-trois aus « des suites d'une longue et douloureuse maladie », a annoncé Pagence Tass.

# Un peintre de la vie paysanne

fédor Abramov était entré dans la carrière littéraire après la seconde guerre mondiale. Engagé volontaire, il avait été grièvement blessé pendant le siège de Leningrad et avait été décoré de l'ordre de Lénine. Il était membre du perti communiste depuis 1945. Après des études à la faculté des

lettres de Leningrad, où il occupera une chaire de littérature soviétique, Abramov avait publié en 1958 son : premier roman, Frères et Sœurs, première partie d'une trilogie ; viendront ensuite Deux hivers et trois étés (1968) et A la croisée des chemins (paru en français sous le titre Chronique de Pekachino chez Albin Michel en 1975 (dans une traduction de Monique Slodzian).

Considéré comme un des meilleurs écrivains de sa génération, il faisait partie de cette lignée d'« écrivains paysans » qui, avec Doroch, Mojaev, Choukchine, Belov, Astaflev, Moscou. - N. Z.

Né en 1920 dans un village de la . Raspoutine, a donné les meilleurs ígion d'Arkhangelsk, sur les bords - livres de ces vingt demières années. région d'Arkhangelsk, sur les bords libres de ces vingt dernières années. de la Pinega, dans le Grand Nord; Sensible aux méfaits de la collectivisation, il avait essayé de dépaindre la dureté de la via paysanne ; en 1963; il avait été vivement critiqué pour avoir publié des récits présentant le vie des Soviétiques en « accumulant les aspecta négatifs », et les izsvestia avaient reproduit une lettre ouverte des habitants du village natal de l'écrivain qui manifestaient leur mécontentement devant cette « galerie de vieillards, de vieilles femmes, d'ivrognes et de fainéants, de gens humiliés et abattus qui n'ont devant eux aucune perspective ».

Il avait néanmoins reçu le prix d'Etat en 1975 pour se trilogie. Il était membre de la direction de l'Union des écrivains. Le Théâtre de la Taganka a

monté, il y a dix ans, un de ses meilleurs spectacles tiré de deux récits d'Abramov et intitulé les Chevaux de bois. Il se joue toujours à

le brui les nois

MINITE

12. 24 Auditoria de Caracte estato a esta prome filiable.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

मान्य स्थाप

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The order to be the second THE RESERVED OF THE PARTY OF TH THE WARRY OF A The standard of Carrier The tree of the State of the s S 100 mm The same

1 Salaria de la constante de la Le contre The state of the s The second second

The second second The same of the sa The state of the s 400 W 75 06 A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

The second part to pres some The second secon Contract time was 141 A 144 AND THE PERSON NAMED IN The second second The second second The second second 100 mg

The second secon The second second second second A STATE OF THE STATE SHAPE SHA The sec and

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s the first the fi And the second of the second o

en gert er time frei er en kron i danstellig ig en frei

grand a second and

OBERT BRESSON est assis dans la pénombre d'un salon, ou

Deux rideaux de coton, un peu jaunis, s'impriment par instants des dessins d'une grille de balcon, éclipses du soleil, derrière la Seine invisible. Robert Bresson se cache du soleil, il écoute la question, puis il disparaît tout au fond de lui, de une à cion mioutes, le temps et le silence lui importent peu, ou trop, on dirait qu'il s'est endormi. Sa main levée cache toute une moitié du visage, il gratte un peu son front comme pour en réveiller les mots.

la longue mèche blanche et peignée retombe de l'autre côté, maiestueuse. Tout à coup, il resurgit, et répond à la question, généralement en une seule phrase, qu'il va ensuite se redire et

l'eau, qui lui a fait penser à la Passion ? L'acteur était adossé à un mur, l'arme à bout de bras, il y avait la lumière et l'eau qui coulait, et ce garçon si sensible, ne ressemblait-il pas à un soldat de Dieu

crucifié ? Robert Bresson renonce : comment pourrait-il le

Le chat siamois hurle à la porte, soudain interrompu par un bruit de clef suivi d'un pas léger sur les lattes de bois du parquet. Trois grands pans d'après-midi, très loin de Cannes : questions et réponses, ratures du premier jet, corrections de la première mouture. Un article n'est pas un film, heureusement, maiheureusement. Celui-ci a bien failli ne jamais finir. Robert Bresson dit certains mots et ne veut pas les voir écrits, le mot « écureuil » par exemple, ou le mot « passion », ou le prénom d'un de ses « modèles », non, ce serait inconvenant. Ne pas parler de soi, ne pas se mettre en avant, ne pas faire trop de littérature, se méfier des citations, ne pas dire du mai des autres. Un fou rire partagé, soudain, dont il se cache. Mais les choses les plus graves ? Cette scène de fin, où son personnage jette la hache à

il se les arrache, les écoute, les reprend, les nie.

d'une bibliothèque. A l'étage en dessous, il y a eu un feu de cheminée, et certains livres ont été retirés des étagères, posés à terre sous des feuilles de papier journal : une publicité pour un film d'Alain Delon devenue étrange ici. Sur la table basse, d'autres livres, pas reliés, un peu gris de poussière, pour la plupart de la N.R.F. Robert Bresson n'aime pas parler, les mots lui coûtent,

# Le Monde

# ARTS ET SPECTACLES

# LE XXXVI° FESTIVAL DE CANNES

Patre-Luce on a

Entretien avec Robert Bresson à propos de son film « l'Argent »



# Le bruit ravissant des noisettes

souffrir dans votre vie, ou dans

- Je n'en ai jamais eu beauconp, je ne peux pas répondre.

- Un de vos personnages dit: Je serai bon quand je serai riche .» Et vous?

- Je ne me sens malheurensement ni bon ni riche. Très souvent, l'envie me vient d'être bon, mais je ne sais pas si je réussis.

- Le héros par excellence, c'est le juste, et la victime de l'iniustice?

- Je ne connais pas de héros par excellence. L'injustice est évidemment un affreux ressort dramatiq C'est la vertiginense avalanche du Mal, à partir d'une petite faute, qui

- Pourquoi tenez-vous à écrire « mal » avec une majuscule?

- Parce que je pense au démon avec un grand «d», au génie du

mal. - Vos personnages parlent comme des preux, et manient les objets de la modernité, le téléphone à touches, le distributeur

de billets...

- Vous trouvez qu'ils parlent comme des preux? Non, ils se conduisent et ils parlent comme des lycéens. Ils circulent sur des mobylettes parce que tous les garçons qui ont des parents et un peu d'argent circulent sur des mobylettes. En ce qui concerne le téléphone à touches,

« L'argent vous a-t-il fait je ne veux pas être en retard sur les

- Que représente pour vous cette cohabitation entre la modernité – presque la trivialité du réel – et ce qu'on pourrait appeler l'archéologie du langage, du sentiment, la propreté de l'image, sa pureté ?

- Le téléphone à touches est beaucoup plus commode et beaucoup moins extravagant que l'ancien, qui oblige à faire avec son doigt des tours de cadran. Ce n'est pas de la trivialité, on emploie les objets qu'on a sous la main à notre époque, que tout le monde a sous la main au moment où je tourne le film. Mes personnages parlent comme tout le monde. De mon temps, il n'y avait pas de langage lycéen. Et y en aurait-il un maintenant, je ne l'emploierais pas, contrairement à la plupart des romanciers. Le langage est un des éléments du film, et il faut que tous les éléments et aussitôt assimilés. Je ne veux pas vous faire une théorie de ma façon de tourner. Le cinématographe étant pour moi une écriture, chaque élément de la composition doit avoir son unité. Exemple : tout le monde doit parler d'une certaine facon qui est d'ailleurs beaucoup plus juste et plus vraie que la façon de parier des acteurs au théâtre, maigré tout ce qu'on peut dire. La modernité, c'est vivre avec le siècle. La pureté... Si on veut faire quelque chose qui ait un sens et qui porte, il faut avant tout déblayer. Chaplin disait :

#### Le contraire de lui-même

selon des caractères faciaux, plus que sociaux...

- Aujourd'hui, pourve qu'il n'y ait pas de raison immédiate de l'impossibilité d'une personne à être mon medèle, de raison physique, de raison morale, je ne cherche pas plus longtemps. Il n'y a pas d'homme, de femme, d'adolescent, qui ne soit contradictoire, qui ne soit même parfois bizarrement le contraire de

- Ils ne sont pas typés socialement, mais plastiquement, presque picturalement...

- C'est à la peinture que vous pensez? La photo n'est pas la peinture, elle est un mensonge selon Rodin, elle donne à mes modèles une apparence fausse avec laquelle je suis bien obligé, comme les antres, de m'arranger. Ce sont les sons qui sont vrais, la voix humaine. Ils nous sont restitués par une machine dans leur vraie matière.

- Et si l'on dit que vous êtes un peintre du cinéma, le plus peintre des cinéastes ?

D'abord je ne suis pas du tout cinéaste. Il est possible, puisque je suis ne pour être peintre, que la peinture se sente dans ce que je fais, mais elle n'est pas ma préoccupation constante. Ce qu'il y a de certain, c'est une façon d'exprimer les choses qui a à voir avec la peinture.

- Vos personnages sont triés Mais savez-vous pourquoi les peintres - et moi-même - allaient presque tous les soirs au cinéma anx débuts de son invention? C'est parce que ça bougeait, les feuilles d'arbre bougeaient.

> Vous semblez recommander l'inexpressivité aux visages, comme si vous disiez : pas de drame dans les visages, c'est le cinéma qui fera le drame...

- Je dis dans mon petit livre (1): • Un modèle ne doit pas se sentir dramatique. » L'expression ne se fait pas par la gesticulation des acteurs, et leurs intonations, mais par les rapports entre les images et les sons.

La figuration est toujours visible, omniprésente, comme une empreinte : quelle importance a-t-elle pour vous ?

- La figuration? Je n'ai jamais employé ce mot. Vous voulez dire les modèles qui ne prennent pas une part directe au drame ou à la comédie, comme les gens que nos yeux et nos oreilles enregistrent, sans les voir ou les entendre ?

– Vers le milieu du film, un homme lit un journal, dans une rue : est-ce un nouveau person-

(1) Notes sur le cinématographe,

nage? On le suit assez longtemps, mais en fait il ne fait que nous promener pour nous ramener vers les personnages princi-paux. Quelle est l'histoire de ce liseur de journal? N'est-ce pas vous-même, promeneur et obser-vateur du drame?

- Certainement, mais il est d'abord l'un des passants, qui lit son journal et qui me sert de lien entre la vie de lous les jours dans la rue et l'étrangeté d'un bold-up.

- Un des lycéens feuillette un album où sont collectionnées des représentations de corps séminins... la Source d'Ingres, des sculptures. Il dit : « C'est beau, un corps .- Vous vous empêchez de montrer des corps, pourquoi?

- Je ne m'empêche pas du tout de montrer des corps. Dans ce film, je n'avais pas à en montrer. Un nu autre qu'une carte postale n'y avait pas de place. Si je tourne bientôt le début de la Genèse, comme j'en ai l'intention, est-ce qu'on peut dire que je tournerai des nus ?

 Comment réagissez-vous devant la pornographie?

- Mal. La pornographie est pau-vre et laide, elle manque d'imagination. La hideur est sa marque de fabrique. L'érotisme est autre chose.

Vous est-il arrivé de prier? - Pourquoi cette question ? Comme un torero avant les courses de taureaux ? Prier avant de faire un film pour qu'il réussisse? Non,

La littérature, maintenant. Quand on lit le récit de Tolstoi dont vous vous êtes inspiré, le Faux Billet, on a justement l'impression de lire un document, à l'usage des étudiants d'une école de cinéma, sur un type de récit inadaptable par excellence, qui ne s'accroche à aucun personnage, et qui les perd dès qu'il les tient. Comment avez-vous trouvé ce texte de Tolstol et comment avez-vous mené son adaptation?

- J'ai été pris par cette idée du Mal qui, tout à coup déboule et détruit tout ce qu'il rencontre. Vous êtes bien injuste pour Tolstoï qui a écrit une très jolie nouvelle, et qui ne lache pas si vite ses personnages. En tout cas, j'ai inventé d'autres personnages, en avançant dans l'action, en même temps que j'enlevais les siens. J'ai oublié la nouvelle à un certain moment et laissé aller mon imagina-

Voyez-vous des lois d'adaptation?

- Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de loi, mais, lisant les premières pages d'une nouvelle ou d'un roman, il me semble que je vois tout d'un coup un film tout entier. C'est un phénomène qui s'est renouvelé plusieurs fois depuis que je fais des films. Et si je suis admiratif, le roman ou la nouvelle m'enlèvent les doutes que peut me donner un sujet trouvé en moi-même, et dont je ne saurais que beaucoup plus tard le

bien-fondé, l'importance on la convenance. C'est ce premier choc d'une nouvelle ou d'un roman qui décide cinématographiquement de tout le reste, où entrera mon expérience personnelle et surtout une

- Pourquoi ne pas les tirer plus directement, pourquoi ce recours à la littérature ?

- Pour les raisons que je vous dis : à cause de ces doutes qu'on a sur ce qu'on fait, et sur l'obligation d'aller vite et de convaincre l'argent, c'est-à-dire un producteur. D'ail-leurs, ce qu'on écrit sur papier n'a que peu de rapport avec le réel sortant par deux machines enregis-

– Comment est-ce devenu du cinéma, et comment n'est-ce plus de la littérature ?

assemblés dans un certain ordre.

- Il ne doit pas servir d'explica- a des dessins, le sang s'y mête. Un

son double musical.

#### Comme deux sœurs

 Le scénario doit-il décrire la mise en scène ?

- Le découpage par plans, par numéros, oui. Mais y est-on - La semme aux cheveux gricontraint? Je le fais toujours sonnants n'est-elle pas devenue un personnage de Bernanos? comme un exercice pour ne pas le suivre, et même l'oublier. Je ne m'en - Je ne crois pas. Mais je suis sers pas pendant le tournage. loin d'avoir lu tout Bernanos. Je lis

- Le cadrage préfigure-t-il le montage?

- La plupart du temps, l'essaie de voir mentalement quelles sont les images qui, afin de lui donner du réel neuf, encadreront l'image que je suis en train de tourner.

- Le son avant ou après l'image : avez-vous des règles ?

- Il n'y en a aucune. Les sons et les images avancent parallèlement, comme deux sœurs, de temps en temps se dépassent, d'autres fois ralentissent pour se donner la main... Avant de tourner, de plus en plus je bande-image. Combien de fois, ces derniers temps, m'est-il arrivé, devant le film tourné, de me surprendre ne voyant pas les images qui pourtant se déroulent devant mes yeux, de n'entendre que les sons.

> - Mais comment pouvezvous travailler la bande-son avant même le tournage?

- Je vois le film et le l'écoute. Je me passe les sons entre quatre murs pour me refaire de l'imagination.

- Quand vous tournez, la venue de l'émotion n'est-elle pas un arrêt, une perturbation?

- Au contraire, c'est l'émotion seule qui me fait vraiment travailler. Si c'est bien ce que je fais, cela m'est dit par ce que je ressens. Ce n'est pas un arrêt, c'est une rapidité. C'est la surprise de ce que je fais qui est une émotion et qui me fait tra-vailler rapidement. Si je n'ai pas cette surprise devant le réel, je tra-

 De quelle façon aimez-vous vos personnages?

Personnages sur papier ou modèles vivants?

– Ça ne peut pas être mêlé ?

- Parce que ce ne sont plus des mots, mais des images et des sons

dire ? - H. G.

~ Le dialogue est réduit à sa plus simple expression: à quoi doit-il servir? Comment le limi-

tion psychologique ou sentimentale, papier uni aurait donné un choc trop il est avant tout rythme et musique. fort. Le papier à dessins, volontaire-

- Non, ça ne peut pas. Jaime

A quoi tient cette diffi-

- J'ai de la peine à faire atten-tion à ce que je lis. Je n'ai envie de

– • Où est l'argent ? • est la

dernière question du silm. Que

lire que ce qui excite ma curiosité.

en général assez difficilement.

culté ?

Chaque voix a son timbre et ses ment, atténue l'effet trop violent et modulations qui sont reconnaissa-bles entre mille. Tout objet, comme l'idée : la grande difficulté est d'être tout être vivant, homme, animal, a cru. Vous avez vu qu'à part ces film. Un peu sur la hache et dans le lavabo, mais il s'agit là d'un robinet, non une artère ou d'une veine.

répondriez-vous?

- Très bien!

- Comment s'est sabriqué le

plan des gouttelettes sur le

- Est-ce qu'on les voit très bien ?

- On les entend. Le papier mural

- Partout.

— Et le plan des noisettes ?

- Elles étaient dans le scénario mes modèles comme des êtres quatre ans plus tôt. J'aime le bruit de leur queillette, le dessin de leurs feuilles, et leur couleur.

Que vous apporte la campagne?

- Elle m'a appris à peu près tout ce que je sais, et elle continue aujourd'hui de me former, un petit peu, et directement, plus que les livres. Je peignais beaucoup, dès mon enfance, ce qui me faisait faire attention aux choses et aux êtres

> Propos recueillis par HERVÉ GUIBERT.

→ Voir les films nouveaux.

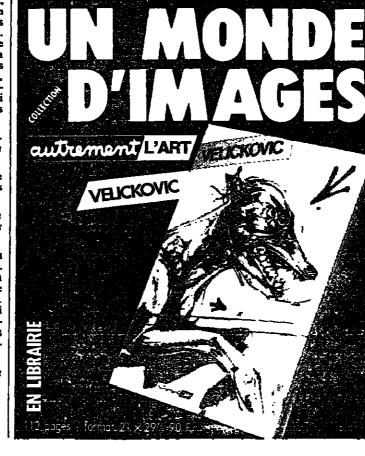



## **COMPÉTITION**

«L'Homme blessé », de Patrice Chéreau

« Nostalgia », d'Andreï Tarkovski

# Une invention sentimentale Déambulation intérieure

L est des jours où l'on se sent seul, dans son milieu social, dans sa famille; où, brusquement, on est pris du désir de vivre une autre vie, de se laisser aller à des choses refusées par habitude, par ti-midité, par crainte de sombrer dans l'- interdit ». Quelque part, n'im-porte où, là où cela devait arriver, ou croise un regard, on suit quelqu'un, on court, volontairement, vers un rivage inconnu qu'on rêvait d'aborder. Et c'est la rencontre, violente, avec un être par lequel on va se laisser fasciner, entraîner, repousser, absorber, dans un jeu de rapports de force où la raison n'intervient plus, tout jugement moral effacé. Qu'on soit le plus faible n'a pas d'importance, on ira jusqu'au bout, quitte à s'y per-dre. Cela s'appelle la passion.

L'Homme blessé, de Patrice Chéreau, est l'histoire d'une passion aussi folle, aussi destructrice que celle de la comtesse Livia Serpieri pour Franz Mahler, dans Senso, de Visconti. Mais il ne s'agit plus d'une aristocrate italienne et d'un officier autrichien dans le contexte d'un bouleversement historique. Il ne s'agit plus d'une femme et d'un homme, mais de deux hommes, au-jourd'hui, dans une ville de province, un adolescent de seizedix-sept ans, Henri, et un voyou d'une trentaine d'années, Jean, dont la séduction, pour le garçon, tient justement an danger qu'il repré-

Le « coup de foudre » est une invention sentimentale. La passion est une manière amoureuse d'agir, dangereusement, quoi qu'il puisse adve-nir. Hervé Guibert et Patrice Chéreau ont travaillé ensemble pendant six ans au scénario dont la version définitive, telle qu'on la voit maintenant filmée, a la magnificence d'un roman de Jean Genet, par les mots et par les images (1). Dès le début, dans un appartement exigu de petits-bourgeois où la mère, figure de l'autorité familiale, prépare fébri-lement les bagages pour les vacances de sa fille, on sent qu'Henri, l'adolescent, n'est plus à sa place. La caméra explore le décor banal, cage pour un oiseau qui voudrait s'envoer et, déjà, tout est dit : Henri est au point de rupture.

Dans le hall de la gare où l'exode racancier fait rouler, d'un quai à l'autre, comme les vagues de la mer, une foule énervée, chargée de valises, scrutant les tableaux de départ, la famille Borowiecki est arri-vée trop tôt. Henri repère un homme entre deux âges, pas très beau, bou-diné maigré la chaleur dans un pardessus beige, qui passe et repasse comme un oiseleur, et dont les yeux, l'attitude, sont étranges. Voilà le si-gne. On saura, plus tard, qu'il s'ap-pelle Bosmans. Laissant les siens, Henri descend dans les toilettes de la gare et, là, il rencontre Jean occupé à satisfaire le masochisme d'un

Après avoir quelque peu molesté dith Therpanne) qui transcende les Henri, Jean l'embrasse, de force, sur situations les plus scabreuses.

rieux, lèvres et salive confondues, joues mangées d'un chiendent de parbe contre joues lisses de l'adolescent, un rituel de possession d'une force érotique d'autant plus grande que l'environnement est plus sordide. Ce n'est d'ailleurs pas le réalisme qui compte, mais la valeur esthétique du gros plan, tel qu'il est composé. Il y a quelques années, dans un film anglais, Un dimanche comme les autres (John Schlesinger), un baiser entre deux hommes convenables provoqua un petit scandale. Avec Chéreau, on est au-delà du « convenable » et du scandale. On peut parler, à ce propos, d'une magie du style cinématographique (en germe dans ses films précélents, la Chair de l'orchidée et Ju-

Cette espèce de sacrifice

Chéreau a filmé les lieux de drague homosexuelle et les chasses nocturnes autour de la gare (décor réel qu'on dirait pourtant réinventé par Richard Peduzzi et les éclairages de Renato Berta), il les a filmés toutes, les barrières sociales. comme des visions d'Henri, plongé dans l'univers dont ses songes étaient peuplés. Pareil en plein jour. Henri vit sa passion en somnambule. Il n'est pas sûr que Jean soit homosexuel, même s'il recrute de jeunes prostitués pour en tirer profit, même s'il est complice de Bosmans, l'homme au pardessus beige dont il satisfait (par le simulacre en ce qui

concerne Henri) le voyeurisme. L'Homme blessé n'est pas un film (militant ou complaisant) sur l'homosexualité masculine, thème fort à la mode. C'est le film d'une passion traversant l'homosexualité, en tempête. Les amateurs de pornographie en sont pour leurs frais, et les défenseurs des « bonnes mœurs » pour-ront toujours crier. L'accord parfait

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

58, rue de Richelleu 2º - 281,82,83

du scénario et de la mise en scène réalise l'osmose d'un désir de ten-dresse, d'amour fou, et la dérive d'êtres qui ont franchi, une fois pour

A la figure de la mère désemp rée s'oppose celle, un peu mysté-rieuse et résignée, d'Élisabeth, chez qui Jean loge de temps en temps et où il amène Henri. Bon gré mal gré, Elisabeth fait partie du monde de Jean (son amant occasionnel) et de Bosmans, qui, lui, a dû connaître, autrefois, la même passion qu'Henri.

Cajolé ou trahi, protégé ou abandonné par ce Jean dont la carapace de dureté et de cynisme cache peutêtre le désarroi, Henri n'a de cesse de s'identifier à son modèle. Pour lui plaire, le mériter, il essaie la prosti-tution, et c'est le client (Claude Berri dans une apparition libidi-neuse) qui paraît déchu. Pour devenir Jean, Henri revêt ses vêtements et dans la gare il attire un jeune Ma-

la bouche. Il y a dans ce baiser fu- rocain et l'embrasse avec cette voracité qu'il a lui-même subie et acceptée de l'autre, pour son initiation. De telles scènes ont une beauté et une poésie fulgurante. Au reste, le film, passé l'exposition de la situation première, est tout entier porté par an tension émotionnelle dont on est comme électrisé, jusqu'à une fin tragique, aboutissement naturel de cet tinéraire de passion.

Inutile de disserter sur Chéreau, homme et metteur en scène de théstre. Nous sommes ici devant un phénomène de création, d'intensité cinématographique pulvérisant les « produits » (comme on dit, hélas !) de la qualité française. Un phénomène dont participent les comédiens. Jean-Hughes Anglade passe de l'hésitation à la décision brusque, de l'émoi amoureux et sexuel à la colère, à la révolte, et se soumet à la hantise d'Henri avec une rare présence. Vittorio Mezzogiorno est un voyon splendide, parfois hallucinant dans son autorité brutale et par la faille qu'on devine en lui. Roland Bertin est pathétique dans ses manœuvres d'entremetteur, sa perver-sion, reflet d'une douleur insupportable, et cette espèce de sacrifice qui l'amène à donner Henri à Jean. Toute la distribution est étonnante parce que Chéreau sait faire apparaître, chez chaque acteur, chaque actrice, le trait de comportement caractéristique.

Choisir l'Homme blessé pour la sélection française à Cannes était une preuve d'audace, de nonconformisme. A tout faire, il fallait aller jusqu'an bout et placer le film au milieu de la compétition. Pas le dernier jour, comme si on avait, en somme, un peu honte d'en être fier.

JACQUES SICLIER.

(1) Le livre de l'Homme blessé est publié aux Éditions de Minuit (200 p., 49 F). Il comporte le texte du scénario avec quelques scènes modifiées ou sup-primées dans le film et un recueil de notes de Guibert et Chéreau à divers états du projet. Chéreau fait lui-même allusion (p. 155) à Senso.

TEAN-JACQUES BEINEIX chevelure. Il lui répond qu'elle est rappelait, à propos de son film, ce défi de Malraux, qui disait que le cinéma n'était pas arrivé à restituer le monde intérieur. C'est exactement ce à quoi parvient, au-jourd'hui, Andrei Tarkovski avec

Nostalgia, l'auteur l'a expliqué (le Monde du 12 mai), est un mot dont la traduction ne restitue pas dans sa plémitude le sens qu'il a en russe. Plus fort que le mai du pays. plus douloureux que le regret, il s'agit plutôt, tel que le film le mon-tre, d'un état de l'esprit et du corps, à la fois un mélange d'empêchem

, Nostalgia

Le héros est un poète soviétique Il est en Italie pour travailler sur la vie d'un compatriote, un compos teur du dix-huitième siècle qui préfera la condition d'esclave dans son pays natal à la liberté offerte par l'exil. Ceci posé comme prétexte à son voyage (et peut-être comme réponse à toute question éventuelle sur le désir de dissidence), le poète se li-vre à une déambulation superbe, dictée par le sentiment terrible et délicienx de l'inadaptation.

Une femme et un fou sont les interlocuteurs du poète. L'Italie s'exprime à travers la première ; c'est, bien sûr, avec le second que le ète communie. Tarkovski, lui, met à distance son personnage grâce à la femme, qui renvoie de son partenaire passager l'image d'un intellec-tuel égoiste et enmyeux, inapte à susciter la moindre envie d'amour. Elle le lui dit, elle lui raconte un cauchemar : il est arrivé à la dégoûter de ce qu'elle a de plus beau, sa

1. 五克

Appendix

. . .

المسان و

2 1 25 2 **2** 7 **4** 

- 1 P. M.

بغيه جوران

72 472

institution in Jean

16.00 To 有效 58.

the services of the **age** :

The separate of

20 mm - 12 30 1986

1000

Cette femme, Tarkovski l'a voulue agnostique, incapable de se mettre à genoux, mais elle apparaît an poète comme une madone, et la plupart des plans où elle figure sont cadrés comme des tableaux religieux. Le film lui-même, dans son ensem-ble, est une église où la foi palpite.

Le fou et le poète se retrouvent en terrain connu, celui du mysticisme et des symboles (idée de fin du monde, d'expistion, de sacrifice de l'individu victime). Lorsque le fou s'immole par le feu, le poète décrit la survie de son âme en traversant un bassin thermal, une bougie à la main, sans que la flamme s'éteigne. Il s'y prend à deux fois, en une lonquence bouleversante, une des plus fortes du Festival tout entier.

Patric spirituelle, mais aussi patrie affective, la Russie natale surgit régulièrement, fragments en noir et bianc d'une mémoire malade provoquée par chaque bruit, chaque vi-sion d'eau. Parler de mise en scène paraît ici dérisoire, tant le génie de Tarkovski défie toute prétention cri-tique à définir son style. Disons juste un mot sur la lumière : l'homme, pour sa part, reste longtemps dans l'ombre la plus secrète, et le cinéaste, comme dans le Miroir, invente une richesse d'éclairages qui renvoie les artifices usuels à la préhistoire du septième art.

Robert Bresson, Andrei Tarkovski : les jurés auront du mal, cette année, à décerner leurs prix.

**IEUNE THÉÂTRE** 

dernière samedi 28 mai

13. rue des Lions St-Paul - Paris 49

DERNIÈRE LE 21 MAI

CREPUSCULE

**NATIONAL** 

drame en 2 soirs

SALLE DU JTN

271.51.00

lean-Marie Patte

CLAIRE DEVARRIEUX.

## JEUDI

SELECTION • War Games, de John Badham.



MAIRIE ANNEXE DU XVI 71, av. Henri-Martir

## **PORCELAINES PARISIENINES**

1770 - 1870 11 mai - 12 juin (Mº Pompe)

Choisissez l'originalité 🖚 Offrez les bijoux de la MOÑNAIE DE PARIS double sable d'apparat

Tous les jours de 12 h à 18 h 22 AVRIL - 13 JUILLET **ART CONVIVIAL** DENJEAN DU 17 MAI AU 11 JUIN

du mardi su samedi de 14 h 30 à 19 h 30 Galerie Alain OUDIN 28bis, bd Sébastopol 75004 271-83-65

CAHIERS D'ART 14, rue du Dragon, PARIS-6-

du 20 mai au 17 juin 1983 Pendentif or, vermeil, argent (sauf le samedi) Exposition et vente. 11, quai de Conti, 75006 PARIS

> **GALERIE HENRI BENEZIT** 20, rue de Miromesnii - 8º - 265.54.56

TRECCANI

PEINTURES : jusqu'au 28 mai 1983

Expose ses peintures jusqu'au 28 mai 1983 **GALERIE HORIZON** 

21, rue de Bourgogne, PARIS (7º)

Téléphone: 555-58-77

de 13 heures à 19 heures. Fermé dimanche et lundi

En raison du succès remporté par .

L'EXPOSITION

INSTITUT DE FRANCE

Son histoire, son patrimoine, ses activités

Les Académiciens, les Bibliothèques, les Musées

au C.N.A.M., 1, rue Vaucanson (3°), M° Arts-et-Métiers

DU 1<sup>et</sup> AU 29 MAI, les heures d'ouverture seront tous les jours de 11 h 30 à 17 h 30, le dimanche de 10 heures à 17 h 15. XXVIIII SALON DE MONTROUGE - 4 MAI - 31 MAI Art contemporain, peinture, sculpture, dessin, traveux sur papier, et

#### JACQUES VILLON Œuvres de 1900 à 1969

2, avenue Emile-Boutroux et 32, rue Gabriel-Péri MONTROUGE 10 à 19 h.

# centre d'art plastique contemporain

SONIA DELAUNAY

Les Simultanés : Moustiers, tapis, parcelaines, tissus...

L'AVANT-GARDE AU FEMININ Moscou • Saint-Pétersbourg • Paris • (1907-1930) Jusqu'au 31 Juillei

> ESTAMPES AMERICAINES Jim Dine, Lichtenstein, Warhol...

**AFFICHES** 

LIBRAIRIE Art contemporain, Architecture, Graphisme

9, av. matignon paris 8 - 256.32.90 du mardi au samedi de 10 h 30 à 19 h 30.



DERNIÈRES STUDIO DES

CHAMPS-ELYSEES **HENRI VIRLOGEUX** PIERRE BOUTRON

LAURENT REY

nise en soène de JEAN-PIERRE MIQUEL décor de FRANCOISE DARNE

Loc.Studio,agences et par tel.723.35.10

LEXPRESS ilture qui a trop appris à se Cette parole est inoubliald QUOTIDIEN DU MÉDECIN.

> LA CALIFORNIE PEUT-ÊTRE SUREMENT

EVERYBODY 20 heures de cours (2 h par jour) du lundi an vendredi pendant 2 semaines Renouvelables

toutes les deux semaine

Agfa-Gevaert fait chanter les couleurs de l'image.

Prise de son magnétique, reproduction sonore optique, enregistrement synchrone du son et de l'image, avec Agfa-Gevaert, c'est à tous les stades une mise en relief de l'image. Image aux couleurs d'une grande stabilité, reconnue comme telle depuis fort longtemps par les professionnels du monde entier, qui choisissent aussi Agfa-Gevaert pour leurs copies cinéma 35 et 16 mm. Et pour leurs copies vidéo.

AGFA-GEVAERT

Division des Communications Audiovisuelles BP 301 92506 Rueil Molmaison Cedex

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s THE DESIGNATION OF THE PARTY OF green of a second personal and a second TE TAS CHICAGO CA FARME E COM STORY THAT DESIGNATION Bully of the states isation a. petit - h. rostom POUR LES SALLES VON PES \* LES NOUVA LUCERNAIRE 544-57-34 L'AMERICAN CENTER 261, bd Raspail 75014 Paris Tel.: 633-67-28 Sessions intensives **ENGLISH FOR** 

DE DES AN

m interieu



#### D'UNE SECTION L'AUTRE

« LeMur », de Yilmaz Guney

Cinéastes d'une nouvelle école française

## Le récit s'effondre

TRAISEMBLABLEMENT, pour faire du 17 mai la jour-née de l'exil, on projetait en mên temps le Mur. Malheureusemer, Yilmaz Guney s'est lancé dan une entreprise impossible dont les coducteurs auraient dû l'aider à se nésier, au lieu d'exploiter le sucès de Yol: Guney a voulu transpeter son pays en France et son film e un décevant maquillage.

Certes, on devrait pouvoir oublier c'antour de la prison reconstituée le arbres et les toits ont un air de réon parisienne. On devrait s'enfer-ter dans l'univers carcéral et acceper qu'on soit quelque part du côté l'Ankara. Après tout, l'Indochine lu premier film de Lam-Le n'était autre qu'un morceau de banlieue nord, et on y croyait. Mais la matière même des précédentes œuvres de Guney, qu'il dirigeait à partir de sa cellule, c'était la Turquie, sa géo-graphie, sa population. Les histoires s'appuyaient sur un rempart de réa-lité, et ce rempart disparu, le récit

· Tout ce qui est raconté dans ce film est un rappel de faits vécus »,

prévient Guney. Coups, brimades, vie d'enfer, oui, il paraît, c'est ainsi qu'on traite les enfants dans les prisons turques. Il faut nous le dire. Mais un film de fiction où l'horreur est assenée sans répit, toujours prévue, trop attendue, est-ce le meilleur moyen de transmettre l'informa-

Outre un défaut de scénario (tant d'éléments violents s'annulent), il y a une incapacité du cinéaste à s'occuper de ses personnages et de ses acteurs, comme si les humiliations qu'il leur fait subir devaient en soi être suffisantes a représenter, sans plus d'émotion, le scandale dénoncé.

Le Mur n'est pes un film négligeable, tout le travail qui est derrière appelle le respect, et on ne peut rejeter en bloc un témoignage d'une telle envergure. Mais ce serait vrai-ment horrible si la France, accueillant Yilmaz Guney, n'était capable que de lui proposer une activité de militant, quand seul l'artiste peut nous convaincre.

# Ils craignent l'étiquette d'« auteur »

N s'accorde à le dire, et c'est vrai. La sélection française en compétition à Cannes est dominée de très haut par Bresson, suivi par Chéreau, et c'est la meilleure qui ait été présentée de-puis longtemps. Mais les films français ont brillé aussi à perspectives. Achevons d'en établir le panorama avant de tirer quelques conclusions.

Liberty belle, c'est le nom du flipper aperçu dans un café, au début du film de Pascai Kane. C'en est devenu le titre « parce que cela donnait un air de mystère » L'histoire remonte à la fin de 1959. Celle d'un étudiant d'hypokhâgne, qui, renvoyé du lycée à la suite d'un scandale, perd - à cause de la loi Debré - son sursis d'incorporation et choisit l'in-soumission pour éviter la guerre en Algérie. Pascal Kane reconstitue les affrontements politiques de cette période troublée, mais prend ses dis-tances avec les discours et les engagemens idéologiques des intellectuels. Il met en scène les mythes qu'ils ont pu susciter, s'attache surtout à raconter l'aventure d'un adolescent, Julien, qui subit l'influence d'un camarade, Gilles, grand bourgeois, dandy, cinéphile, habitué des surprises-parties et d'un étrange club de poker. Manipulé par Gilles, le jeune homme se trouve mêlé à l'action clandestine d'un réscan d'aide au F.L.N. dont fait par-tie une serveuse de restaurant. Elle lui inspire son premier amour. L'intrigue est construite et dirigée comme dans un film de Raoul Walsh, expressément cité. Jérôme Zucca. le « héros » insonmis, et Philippe Caroit, le manipulateur am-bigu, fascinant, se distinguent chacun en son rôle. Dominique Laffin ressemble à Anna Karina.

La Bête noire, de Patrick Chaput, renouvelle d'une façon intelligente et fort émouvante, le thème de l'en-fant rejeté, placé à la campagne par l'assistance publique et devenu plus tard loubard, drogué, délinquant. En fait, Daniel (interprété par un petit garçon étonnant, Frédéric Wizmane, puis par Philippe Sfez, fiévreux, baye à Yves, un scénariste qui veut compenser tous ses ratages en utilisant, pour la télévision, les confi-. dences et la vie de l'autre : Richard Bohringer, remarquable dans cet emploi nouveau, trouve là une deuxième consécration après Le Destin de Juliette. Les retours en arrière éclairent peu à peu deux per-sonnalités qui s'affrontent, et posent

Si j'avais mille ans, de Monique Enckell, est un essai très original de fantastique poétique. Dans une île bretonne, Guillaume, un paysan at-taché à la terre, splendidement sauvage sous un ciel d'encre, au bord d'une mer grise battant les falaises et les rochers, revit, aux approches de la Toussaint, la vieille légende d'une femme noyée et de cinq chevaliers moyenageux. Monique Enckell superpose trois histoires dans un seul temps, une seule durée, transforme l'acteur polonais Daniel Ol-brychski en visionnaire halluciné que seule rattachée au réel la force vitale de Marie Dubois. La réussite de cette œuvre tient dans sa référence constante à une culture venue du fond des âges. C'est à la Bretagne celtique ce que sut, en 1944, La Fiancée des ténèbres, de Serge de efficacement les jalons d'un drame Poligny à l'Occitanie cathare.

De prais metteurs en scène

En 1917, deux soldats déserteurs, un français et un anglais, partent en barque du Pas-de-Calais et se retrouvent sur une plage de la Somme, alors qu'ils croyaient aborder l'Ir-lande. Cachés dans une forêt, ils y rencontrent une femme, elle-même déracinée. L'Amour fugitif, premier film de Pascal Ortega, est une sorte de conte qui commence dans la violence de rapports virils exacerbés par la guerre, puis glisse vers la complicaté affective et la grande illusion d'un retour à la nature, d'une éva-

sion dans le rêve, le bonheur apporté par la femme. La tragédie, pourtant, reste latente. La beauté poétique des paysages (admirablement photogra-phiés), la force et la souplesse de la réalisation, la fermeté de la direction d'acteurs (Marcel Bozzuffi, Mick Ford, Catherine Lachens -Pascal Ortega qui travaille aux mises en scène théâtrales de Chérean lui doit quelque chose sur ce point) - font que le film agit comme un charme.

Le cinéma français se portait mal.

psychologique qui devrait obtenir un succès populaire.

Si j'avais mille ans, de Monique

Il connaît depuis plus d'un an un nouvel essor industriel et commercial et profite largement de la remontée de la fréquentation des salles. Les deux films présentés à la Semaine de la critique (Faux-Fuyants, le Destin de Juliette) et l'excellente sélection de Perspectives ajoutent à cela la renaissance artistique de ce qu'on pourrait, peutêtre, appeler une école française. Mis à part les balbutiements sympatiques de Marc Jolivet (Diogène), les cinéastes des « sections parallèles », parmi lesquels deux femmes — qu'ils aient déjà ou non une œuvre à leur actif, - ont en commun, dans leur diversité, le soin apporté à l'écriture des scénarios, aux décors, aux éclairages, un vrai travail de mise en scène. L'utilisation aussi de vedettes ou acteurs moins connus pour les personnages qu'ils inventent. Pourtant, débutants ou non, ils ou elles craignent l'étiquette « d'auteurs ». « Ne parlez surtout pas de cinéma d'auteur, nous a-t-on dit souvent, cela fait fuir les spectateurs ... Voilà qui surprend. Mais, à la ré-flexion, ce souci correspond aux problèmes du système distributionexploitation actuel, à l'économie de marché, tributaire des goûts du public pour les « divertissements ». L'accueil de Cannes a beau être très encourageant, les cinéastes et leurs producteurs attendent les résultats de la sortie en salles. Certains films sont déjà placés en juin ou septembre-octobre. D'autres pas. Même si l'espoir fait vivre, il faut savoir à qui profitera la percée du ci-

#### Hommage à Jean Cocteau

# L'enterrement

fois président du jury au Festival de Cannes qui lui a rendu hommage. On avait mis sur scène des arbres et des hortensias roses éclairés par derrière. Jean-Michel Rouzière, directeur de théâtre (les Variétes et le Palais-Royal), costume gris, pochette, cravette grise et fuschia, a lu une biographie, émaillée d'anecdotes admiratives. Puis il a présenté le Patrice de l'Eternel retour, l'Œdipe, la Sête, etc... Jean Marais - costume sombre à veste large, — très applaudi, et qui a raconté des anecdotes émues, dit des extraits de Plain chant — à la place d'Edwige Feuillère, souffrante, retenue à Paris - et un poème sur l'acteur. Puis il a présenté la jeune femme qu'il a consue après la querre avec Cocteau, actrice et romancière dont l'intelligence et vivacité l'impressionnaient tant. l'impressionnent toujours :

où la veille sile jouait Phèdre. Silvia Monfort a confié à quel point elle-même était impressionnée par Jean Marais et Cocteau guand elle les a rencontrés la première fois. Elle était débutante, mais Cocteau l'a rassurée : « Vous êtes mon personnage... Elle a dit des courts

Silvia Monfort venue de Tunis

EAN COCTEAU a été trois textes, drôles, légers, cer Cocteau aimait la gaité, bien qu'on y retrouve quand même sa profondeur métaphysique.

Jean-Michel Rouzière est revenu annoncer le programme -« après les mots, laissons parler les images » : un film montage de René Gilson et la Voix humaine, par Michael Lonsdale. avec Polia Janska. René Glison - pantalons rouges - a raconté à quel point Cocteau était un précurseur. Son film, divisé en thèmes, est déjà passé à la

Pour ceux qui supportent difficilement ce type d'hommage en forme de thé complimenteux chez Mme Verdurin, ils pou valent toujours visiter l'exposition consacrée à Cocteau, et il reste un numéro spécial de l'Avant-Scène (nº 307/308, 155 p. 38 F) avec des photos, des articles, les textes du Sang d'un poète et du testament

A la porte extérieure, une jeune femme essoufflée - l'impresario de Polia Janska, qui avait eu une panne, essayait d'entrer. Mais les surveillants se sont montrés intraitables. On peut sortir en avance, on ne peut pas entrer en retard.

COLETTE GODARD.

#### **PERSPECTIVES**

# L'ambiguité du réel

E Festival, à travers ses sections parallèles, aura un peu restitué son aura au genre documentaire qui n'a plus au-jourd'hui droit de cité dans la compétition officielle. Perspectives du cinema français lui accorde même une place à part et vient de montrer ne œuvre qui risque de provoquer de très vives réactions lors de son passage sur le grand et le petit écran : Des « terroristes » à la retraite, de Mosco (tout court), pse donyme ou nom véritable d'un cinéaste de trente-cinq ans formé à l'IDHEC, passionné par l'histoire et l'apport du cinéma à l'histoire.

Mosco reprend à la source parmi les survivants l'aventure du groupe Manouchian sous l'occupation. Derrière l'héroïsme, derrière l'aventure glorieuse et tragique de résistants d'origine étrangère, la plupart très proches du parti communiste, Mosco perçoit des zones d'ombre. An départ, il a en vue un film de fiction. Il montre son scénario à Simone Signoret qui en vient à douter de la véracité de certains éléments. Mosco étoffe sa recherche, met an

jour des preuves et des contradic-tions inquiétantes.

L'hypothèse qu'il avance sera discuter: y a-t-il eu, à un moment donné, « manipulation » de ces résistants à des fins supérieures ? « Dans chaque guerre, écrit Louis Gro-nowski cité par le réalisateur, on sacrifie des gens .

A travers un récit très clairement structuré. Mosco révèle deux dimensions parallèles, étroitement imbriquées et pourtant rigoureusement étanches : d'un côté, des ordres su-périeurs qu'on ne discute pas, de l'autre, la base qui exécute sans toujours tout comprendre. Mosco, lié par ses origines à ce milieu d'émi-grés d'Europe centrale venus en France des avant la guerre, juifs de condition modeste, confère une pré-sence humaine à la politique froide. On le critiquera pour certaines simplifications, une tendance à adopter point de vue d'un historien du P.C. peu favorable aux idées de ce même P.C. Mais le cinéaste réussit habilement à montrer la face obs-

#### **SEMAINE**

# Le combat d'Aline Issermann

RENTE-QUATRE ans, menue, passionnée, vous attaquant de front comme pour vérifier si vons avez quelque chose à dire, quelque expérience à partager, Aline Issermann arrive aujourd'hui par la grande porte du cinéma français (le Monde du 17 mai). Très jeune, elle a quitté sa famille : • Je veux faire ma vie toute seule, très vite. - Son premier grand engagement après mai 1968, c'est la création de Libération aux côtés de Serge July et d'une équipe ieune. Le journal se divise alors entre autonomes n'appartenant à aucun parti. et des militants de la gauche prolétarienne. Des désaccords surgissent. Indignée par l'expulsion de certains membres de l'équipe, elle démissionne par solidarité

La suite de la carrière d'Aline Issermann est une affirmation toujours plus poussée d'indépendance. Elle a vécu des mois, des années audessous du SMIC. Le destin de Juliette, il a fallu le défendre envers et contre tous. Son sujet, elle l'a porté écrit au story board : elle l'a dessiné

sont pas directement

parlés en anglais, ils sont

sous-titrés. Permi ceux réservés aux circuits B, certains arrivent

doublés : de Hong Kong (Story of

the Dolls, histoire simili-érotique

Japon (Ninia Wars, conte d'ex-

portation avec contre-jours, ki-

monos, sabres recourbés et un

sorcier qui a le pouvoir de se

transformer en oiseau ou en guerrier, dont le visage est entiè-

rement dissimulé par un grand casque conique). « Qui est-il ? »

plan par plan. Et elle a cadré elle-même le film au moment du tournage : « J'ai travaillé avec un chefopérateur femme remarquable, explique-t-elle, Dominique Le Rigoleur. Mais ce n'était pas délibéré, je ne voulais pas me laisser déposséder de mon travail par un opérateur aux grands airs, comme cela m'était arrivé lors d'un précédent court métrage. La recherche des acteurs n'est pas non plus aussi simple qu'il y parait. On ne trouve guère de disponibilité chez les comédiens pour interpréter le genre de personnages de mon film. Je ne souhaitais pas d'actrice connue pour incarner Juliette. Il ne fallait surtout pas lui enlever du sens, mais au'elle reste crédible. J'ai essayé de montrer comment l'incompréhension s'installe entre deux êtres, comment la situation prend le pas sur l'être

Tricher avec la vérité d'une situation, d'un décor, d'un personnage, est inconcevable pour Aline Isser-

**LOUIS MARCORELLES.** 

**POUR LES SALLES VOIR LIGNES PROGRAMMES** 



ALEXANDRE DUMAS JEAN-PAUL SARTRE **COMPAGNIE JEAN-CLAUDE DROUOT** DU MARDI AU VENDREDI 20 H - SAMEDI 16 H



de Madeleine Laïk

Un ton neuf. LE FIGARO Un texte savoureux, généreux, bouleversant. TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN Affrontement de deux "bêtes de théâtre" dans un combat à la fois très charnel et très secret. LE MONDE La mise en scène accompagne de rire et d'émotion l'intensité mystérieuse, la violence de cette rencontre. L'EXPRESS. Peu de spectacles en ce moment, à Paris, sont aussi intelligents, droies et raffines. FRANCE INTER Les comédiens sont à la fête. Nous aussi. Merci à tous. LIBÉRATION.

du mardi au vendredi à 21 h - samedi à 16 h et 21 h

4 bis Ciré Véron 18° le Jardin d'hiver loc 262.59.49

I'on entend au cours d'anglais de la B.B.C..

Silence

d'antan.

**Doublage** 

Et les acteurs restent sans voix dans Rebelote, de Jacques Richard, présenté par Perspective du cinéma français. Il ne s'agit pas d'un film sans paroles, mais d'un film muet en noir et blanc, avec des cartons intermédiaires et des images très soignées, qui vont jusqu'à reproduire la pâleur excessive des pellicules usées.

A Cannes, salle Claude-Debussy, la projection était accompagnée live par un quatuor à

kabuki, la synchronisation en reproduit les tonalités raugues, les étirements de syllabes, les aigus, les modulations aériennes... Sur les mots anglais, le résultat est d'un exotisme irrésistible. Mais à Cannes, la plupart des films sont présentés en version originale, ce qui veut pas dire - coproduction et distribution internationale oblige - avec la voix originale des acteurs que l'on voit sur

Quand même, il y a de la re-

cherche dans le doublage.

Comme les acteurs ont un jeu très stylisé, et probablement un

phrasé très proche de celui du

cordes plus une guitare électrique, qui intervient quand appa-raît Jean-Pierre Léaud, en débardeur et cuir moulant, cran gominé, lèvres et paupières maquillées à la manière des stars

Jacques Richard dit que Rebelote est le muet des années 80. En fait, c'est un « à la manière de », à la manière des mélodrames à péripéties multiples. L'histoire est un simple prétexte à parodies, parfois drôles, mais répétitives, c'est sa limite.

#### Sacksick

Gilles Sacksick tourne le dos à toutes les tendances en vogue. Il s'en moque. Il peint comme il voit et comme il sent. De mieux en mieux. Sacksick, c'est notre Chardin, avec l'acquis de deux siècles. Transfigurant le motif portrait, nature morte, paysage,
- il ne l'aborde que si sa pensée,
son être profond, s'identifie à
lui. Dans ce travail de deux ans, les fusains (et les caux-fortes d'un album enrichi d'un texte d'André Dhôtel), se donnent pour des dessins préparatoires des huiles et aquarelles. Mais ils sont déjà achevés : les objets émergent de l'ombre avec une présence obsédante. Dans les peintures, la lumière dorée éclaire moins les maisons, les objets, les figures tirés de l'ombre qu'elle n'en émane (1).

#### Rafols Casamada

En Espagne, le renom d'Al-bert Rafols Casamada n'est plus à faire. Il était temps qu'il soit consacré par Paris – où le FIAC l'avait révélé. Éloquente démonstration de peinture-peinture. Abstraite? Sous de grandes aires de couleurs frénissantes, nuancées à l'extrême. où coexistent tous les bleus, les verts, les gris, les james paille, les structures initiales subsis-tent, objets et paysages noyés dans une aura de silence, d'éternité retrouvée (2).

#### Kulmer

Ferdinand Kulmer revient à la figuration. Ce n'est pas d'hier, mais avec des formes et une force qui de plus en plus s'affirment et se manifestent dans ces graffiti, ces bêtes, ces gens, ces mutants en traits épais et barbares (séquelles, peut-être, d'un intermède calligraphique), plaqués sur des arrière-plans en ef-fervescence. Un mariage d'extrême raffinement et de brutalité, de féerie polychrome d'un savant désordre. Les signes, voire les symboles, se précisent et exigent des formats à leur taille. Kulmer voit grand. La

ANGLAIS POUR ADULTES

UNIVERSITÉ JUILLET-ABUT

DE DUBLIN FORFAIT DONT AVION

RELATIONS INTERNATIONALES EURO-IRISH SUMMER SCHOOL

20, rue de l'Exposition, Paris (7º)

Tél.: 783-90-47

(Lic. 1169)

progression est flagrante, grâce au voisinage de toiles un peu plus anciennes (3).

#### Wemaëre

Pierre Wemaëre ne détalle pas (4). Au point actuel d'une carrière créatrice fertile en péripéties, sa peinture flamboie comme jamais, même au temps de son amitié avec Asger Jorn. Une amitié qur rappelle le mo-numental ouvrage de Jean-Clarence Lambert sur Cobra, un art libre (Chêne/Hachette), en soulignant que les deux hommes ont collaboré des 1937. Toiles gestuelles, torrentielles, d'un coloriste véhément et subtil, aux incessantes réussites.

#### De Suisse

Des Suisses à Paris... On ne pense pas senlement à Ferdi-nand Hodler, arrivé en force au Petit Palais, mais à ces artistes bien vivants, qui arrivent sur le tard dans la capitale. Le sculp-teur Maurice Perrenoud (5) a amené ses formes, de bois naturel on teinté, pleines, lisses, ramassées sur elles-mêmes, s'encastrant les unes dans les autres, se lovant comme pour conver une vie en fermentation. Les œuvres de Lucien Schwob (6), semblent être le fait de peintres différents, toutes de qualité d'ailleurs. C'est oublier qu'à cette mini-rétrospective n'ont pu figurer les transpositions. On saisit donc mal la parenté des vues d'Ostende, de 1939, où flotte parfois un parfum de Dufy, avec celles de Paris, traitées en pleine pâte (le Pont Neuf), et moins encore avec la Suite Bordighera (1957-1958), où brille une géométrie abstraite fortement charpentée.

JEAN-MARIE DUNQYER.

(1) Art Yomiuri, 5, quai de (2) Clivages, 46, rue de l'Uni-

(3) Paris Art Center, 36, rue (4) Galerie J.-C. Riedel, 12, rue

(5) La Galerie, 67, rue Saint-André-des-Arts. (6) Galerie suisse, 17, rue Saint-

**JOCKEY** 

127, bd du Montparnasso

320-63-02

Pas comme les autres

on s'y amuse !...

#### CINÉMA

Directement après leur présenta-tion à Cannes : l'Été meurtrier, de Jean Becker; la Mort de Dario Ricci, de Claude Goretta; la Lune dans le canineau, de Beineix : l'Argent, de Robert Bresson; l'Histoire de Pierra, de Marco Ferreri; le Mur, de Yihniaz Guney (palme d'or en 1982); la Valse des pantins, de

ET TOUJOURS : Dans la ville blanche, d'Alain Tanner (Bruno Ganz le marin) ; le Vent, de Souleymane Cissé (la légende du hélier); Dark Crystal, (les Muppets fantasti-ques); la Femme de cauchemar, (et deux autres films de Lothar Lamhert); Gandhi (encore); E.T. (toa-jours); et Pauline à la plage (Roh-mer).

#### THÉATRE

#### Les Estivants au Théâtre-Français

Un adaptateur, Michel Vinaver, Russe de naissance, un metteur en scène, Jacques Lassalle, passionné mais rigoureux, et des comédiens de grande classe comme Christine Fersen et Roland Bertin, donnent toutes ses chances à l'une des pièces les plus fortes du théâtre russe: l'annonce d'une rupture de l'his-toire, décrite par Gorki.

#### Vera Baxter au Théâtre de Poche

Sur une plage de l'Atlantique, une femme, forçant à l'extrême son destin d'épouse et de mère, s'enferme pour se tuer. Un inconnu force la porte, et, pour la première fois de sa vie, cette femme écoure, est écoutée. Un chef-d'œuvre de Duras, deux acteurs lumineux : Martine Pascal et Jean-Marc Bory.

#### Fragments de théâtre au Lucernaire

Très curieuse pièce de Samuel Beckett, sinistre et d'une extrême gaieté, policière et métaphysique, mise en scène par un jeune Polonais de talent, Jacek Gasiorowski. ET AUSSI : Transat, au Jardin d'hiver (femme prodige et gamin en location) ; Description d'un com-

bat. (Kaika pour trois voix).

#### VARIÉTÉS-ROCK

#### Michel Berger

Compositeur prolize, Michel Berger à beaucoup écrit pour les au-tres avant de s'attacher à une aven-ture plus personnelle. Au Palais des sports du 16 au 21 mai, avec sa manière personnelle de balancer la musique, il va offrir des chansons sensibles et lyriques sur des mondes fragiles.

#### **John Mayali**

L'un des maîtres încontestés du' blues anglais, imaginatif, innova-teur, grand guitariste, homme de scène qui a joué avec une multitude de stars du rock et du blues. Mayall a retrouvé depuis près d'un an Mick Taylor avec qui il joua en 1967. Au Casino de Paris le 23 mai, tous deux seront entourés de Steve Thompson (basse) et Colin Allen (butterie).

ET AUSSI: Tears for fears, an Pa-lace le 19 mai (19 h 30); Tours Kunda, au Forum des Halles, jusqu'au 21 mai; Orchestral Manœuvres in the Dark, à Clermont-Ferrand le 19, au Théâtre de Ver-dure de Nice le 22; Breuker Kollectief, au Festival d'Amiens le 19 mai ; Valeria Munaris, à l'Espace Cardin; Djurdjura (groupe de femmes algériennes), à l'Olympia jusqu'au 22 mai; le groupe Pakatak à la Chapelle des Lombards (22 h 30); Musiques et chants d'Amérique latine au Théâtre de l'Est parisien: Fernando Quiroga, Daniel Kirwayo et Eduardo Falu; mercredi 18, à 20 h 30; Daniel Viglistti, Higinio Mena et Marcelo Tamayo, le jeudi 19; rythmes et percussions du Brésil et de Colompercussions du presu et de de bie, le vendredi 20 ; Gabriela Bareckea, Mariana Venegas, Illa-

#### per, le samedi 21. **JAZZ**

LE FESTIVAL ET RADIO FRANCE PRÉSENTENT:

#### Angoulême en Afrique

rathe, le Festival d'Angoulême des musiques africaines à quoi se (Marius Cultier, Eugène Mona, etc.) : de Pierre Akendengus à M'Bamina Super Biton de Segou, trois jours d'expériences et de danse (du 20 au 22).

LYON . LA COTE-SAINT-ANDRÉ

17-28 SEPTEMBRE

LA DAMNATION

#### ET AUSSI : Oliver Lake au New Morning (20 et 21) et Doudou Gouirand à Dunois (21 et 22).

## Saison chorégraphique

DANSE

du Théâtre de la Ville Le Ballet de l'Opéra de Ham-bourg présente en alternance deux

programmes différents, la Passion selon saint Matthieu, une œuvre à part, essentielle, dans la production de John Neumeier (durée du spec-tacle quatre heures), et un Hommage à Stravinski avec en première à Paris une version de Petrouchka sur le thème de la manipulation. A partir du 24 mai, présentation du Ballet Rambert, dirigé par Robert North : une troupe britannique ou-verte sur la création contempo-

ET AUSSI : La Carmen d'Antonio Cadès et Carlos Saura au Théâtre de Paris (de Bizet au flamenco), Graziella Martinez au Théâtre Dejazet (une « Giselle » plutôt kitsch), *la Compagnie Reflux* au Théâtre 18 (« Peinture fraîche »), la Compagnie Terrain vague au stu-dio du Four solaire (20, 21 et 22 mai).

## **EXPOSITIONS**

# Dessins de Raphaël

#### à Lille

Le Musée des beaux-arts de Lille possède (grace au peintre J.B. Wi-car, 1762-1834) une collection de dessins italiens dans laquelle Raphaël occupe une place de choix : une conquantaine de feuilles. Elles sont présentées au public jusqu'à fin join, inaugurant ainsi les manifestations organisées en France pour le cinq centième anniversaire de la naissance du peintre (Grand Palais et Louvre, à l'automne).

ET AUSSI : Ferdinand Hodler (une force de la peinture suisse au tour-nant du siècle), au Petit Palais, H. Damian et J.P. Raynaud (hahi-table ou pas) su Grand Palais. Gus Bofa (et les illustrateurs de l'entre-Tourné l'an dernier vers la Ca- deux-guerres) au musée de la raibe, le Festival d'Angoulème SEITA, Bonnard, K.X. Roussel, conclut son panorama des musiques improvisées par un tableau Grand Palais, Manet (bien sûr) au Grand Palais également.

#### Les indes galantes au Châtelet

L'Opéra n'ayant pas prévu'an-née Bameau, c'est sur le Tharre musical de Paris (Châtelet) qu'repose pour la capitale l'espoir dos-lébrer dignement le grand mai-cien français. Les Indes galates semblent réunir toutes les changs: mise en scane et décors de la Luigi Pixui (après ses admirabs Orlando furioso et Macbeth danse même théâtre), la Chapelle royal dirigée par Philippe Herreweghe, une excellente distribution. Un production sans doute plus proch de l'origine que celle de Maurio, Lehmann en 1952, qui n'en avait pas moins été donnée deux cent quarante-six fois au palais Garnier! (Dix representations du 24 mai au 4 juin.)

Ne pas manquer non plus ces jours-ci: Opéra-Louffe, monté par la Péniche-Opéra (qui avait si bien réussi ses Réves d'écluse) sur des musiques d'Aperghis, Du Closel, Finzi, Gillet, Louvier, Mefano et Reibel (ARC, 16, avenue de New-York, les 24, 25 et 26 mai) et la création de la Pallége et Mélisande. création de la Pelléas et Mélisande-Symphonie de Marius Constant, cu-rieux assemblage des préludes, interludes et pages symphoniques de l'œuvre de Debussy (Opéra-Comique, le 25 mai).

RT AUSSI : Soirées de l'hôtel de Saint-Aignan (75, rue du Temple, du 18 mai au 24 juin); Dialogues des carmélites (Opéra-Comique, les 18, 20 et 21); C.B.Alsina et Musique vivante : œuvres de Mozart, Berg, Stravinsky, Bach et Alsina (Gémier, le 19); œuvres d'Olah, Ives, Petrescu et Rolnick, par l'Ensemble intercontemporain (Centre Pompidon, le 19 à 18 h 30); les Mattres Chanteurs (Opéra de Lille, les 19, 22, 26, 29 et 31); Orchestre Liszt de Budapest (Théâtre de la Ville, du 24 au 28 mai, à 18 h 30); Sissionistia et Gloria de Poulenc, dir. P. Dervaux (Saint-Louis-des-Invalides, le 24): Festival Maderna, par l'Ensemble 2e2m (Centre Pompidou, le 25, et Champigny, le 27).

#### Festival de Nancy

# Vent d'Est

on order armonic of the control of the second of the secon

rection, de Fontival. Fondatrice du Festival interantionni de Belgrade, elle profite de son expérience pour inviter des troupes vennes des pays de l'Est et que Pon a rarement Poccasion de voir. La R.D.A. ouvole le Doutsche Thouter avec la Mort de Doutson. La Pologue Meurire dans la cathédrale et Nastanta Philippagna. Concettelle de Weide à marite

des spectacles de rue. Le Chill Bréail, l'Afrique du Sud, les Phi

Mira Trailovic a rec Pourite d'antérentail qui devrait amonter un grand projet : faire de Nancy la base d'un nouvean Théâ-tre des Nations. Ce sern le thèase de l'un des colloques organisés au

\* Bureau du Festival, B.P. 704, 54008 Nancy-Cedex. Tél. : (8) 337-00-21.

L'Ouest est représenté par la R.F.A. : le Songe d'une unit d'été (Manuheim), le Misanthrope (Co-(Mannheim), le Misanthrope (Co-logue). Les Pays-Bas par le Sich-127 RUE SERVIENT 69003 LYON . TEL (7) 860 85 40 En V.O. : MARIGNAN - PARAMOUNT ODÉON. - En V.F. : PARAMOUNT OPÉRA - HOLLYWOOD BOULEVARD LES MONTPARNOS - PARAMOUNT MONTMARTRE - MISTRAL - PARAMOUNT BASTILLE - PARAMOUNT GOBELINS

Sélection officielle FESTIVAL DE CANNES 1983

INTÉRDIT AUX MOINS DE 13 ANS

UGC EIARRITZ VO - PUBLICIS MATIGNOM VO - UGC BOULEVARD - UGC OPERA - UGC OBBON VO UGC ROTONDE VII - CINE REAUBOURG LES NALLES VII - 14 JURLET BEAUGRENELLE VII - OLYMPIC ENTREPOT LES HAAGES - UGC GARE DE LYON - PARAMOUNT ORLEANS - PARAMOUNT MAILLOT - 3 MEIRAT ARTEL Rosny - ARTEL Nogest - PARAMOR Animay - AVIATIC La Bourget - FRANÇAIS Engision vo

ISABELE HAPPERT HANNA SCHYGULLA MARCELLO MASTROLANNI











# Sélection officielle Cannes 1983



# **EXPOSITIONS**

#### Centre Pompidou

Entrée principale rue Saint-Martin (277-12-33), Informations téléphoniques ;

Sauf mardi, de 12 h à 20 h; sam. et dim., de 10 h à 22 h. Entrée libre le dimanche et le mercredi.

Animation gratuite, san' mardi et di-manche, à 16 h et 19 h; le samedi, à 11 h, entrée du musée (troisième étage); lundi et jeudi, 17 h, galeries contemporaines. YVES KLEIN. Rétrospective.

DE LA ROSIÈRE A LA MISS. LA jeune fille dans les fêtes populaires. Sall d'actualité. Entrée libre. Jusqu'au 6 juin. TABU-DADA : Jean Crotti-Suz nebamp. Jusqu'au 30 mai.

WILLIAM KLEIN. Jusqu'au 12 juin. ROBERT MAPPLETHORPE. Salon oto. Jusqu'au 19 jain AU CARREFOUR DES CULTURES LATINES : Radio Latina. Carrefour des régions. Jusqu'au 3 juillet.

VIDE ET LECTURE, Jusqu'au 23 PLEIN VIDE. Enveloppe. Atelier des enfants. Sanf mardi et dim., de 14 h à 18 h. Jusqu'au 25 juin. DE LA CREATION A LA LEC-TURE. Lapin express. Bibliothèque des enfants, piazza. Jusqu'as 27 juin.

C.C.L.
EUREKA 83. Un siècle d'inventions es. Jusqu'au 27 inin AU TEMPS DE L'ESPACE. Jusqu'au IN COHERENCES. Earlro

quotidien et folie. Jusqu'au 30 mai. R.P.I. ARBRES - PHOTOGRAPHES ET PAYSAGES, XIX'-XX' SIÈCLES. Josqu'au 30 mai.

Musées MANET, 1832-1883. - Grand Palais, entrée avenne Winston-Churchill (261-54-10). Sauf mardi de 10 h à 20 h; mer-credi jusqu'à 22 b. Entrée : 15 F; le sa-medi : 12 F (gratuite le 27 juin). Jusqu'au

DAMIAN-RAYNAUD. Les symboles du lieu. L'habitation de l'homme. Grand Palais, entrée avenue du Général-Eisenhower (voir ci-deasus). Jusqu'an

LE POTACER DES HALLES

rue du Commandant-Rivière. 8º.

TY COZ F/dim., lundi 35, rue Saint-Georges, 9° 878-42-95

AUR. DE RIQUEWIHR 770-62-39
12, rue du Fg-Montmartre, 9. Ts.Ljrs

AU PETIT RICHE 770-68-68, 770-86-90

LE LOUIS XIV 208-56-56/200-19-90 8, bd St-Denis, 10 F. lundi/mardi.

PALAIS DU TROCADÉRO 727-05-02 7, avenue d'Eylau, 16° Tous les jours

116, bd Pereire, 17º F. sam. midi-dim.

EL PICADOR F/tundi-mardi. 30, bd des Batignolles, 17 387-28-87

LE GUILLAUME TELL 622-28-72

111, av. de Villiers, 17º F. sam. et dim.

37, r. Lamarck, 18 F/sam. midi et dim.

Porte Maillot, 273, bd Pereire F/sam.

Pte Maillot, bois de Boulogne Ts.Ljrs

LAPÉROUSE 326-90-14 et 68-04 51, qu. Grands-Augustins, 6° F/dim.

Ch. FRANÇOISE 551-87-20/705-49-03 Aérogare des Invalides, 7º

LA TOUR D'ARGENT

6, pisce de la Bastille, 244-32-19 Cadre diégant et confort. Tous les jours de 12 h à 1 h 15. Grill, poissons.

LA CHAMPAGNE 10 b., pl. Clicby

Huîtres - Coquillages toute Γαπηδε GRANDE BRASSERIE DE LA MER

LE LOUIS XIV 208-56-56/200-19-90 Fermé hundi/mardi

8. bd St-Denis, Haitres, Fraits de mez, Crastacés.

15, rue du Cygne, I\*

COPENHAGUE 142, Champs-Élysées, 8

**RELAIS BELLMAN** 

22, rue de Ponthieu, 8º

LE SAINT-SIMON

EL PICADOR

CHEZ GEORGES

RIVE GAUCHE \_

I . rue des Fossés-Saint-Marcel, 5°

20, avenue des Gobelins (5º)

LE MAHARAJAH

CHEZ DIEP

INDRA

296-83-30

359-20-41

723-54-42 F/S.s-D.

256-23-96 Ouv.tl.j.

380-88-68

574-31-00

331-39-51

325-12-84 F/mardi.

359-36-72/359-46-40.

BONNARD, K.X. ROUSSEL, VUIL-LARD. Grand Palais (voir ci-dessus). Tous les jours, de 10 h 30 à 18 h 30.

FERDINAND HODLER, 1853-1918. Petit Palais, avenue Winston-Churchill (265-99-21). Sauf lundi, de 10 h à 17 h 40. Entrée: 14 F. Jusqu'au 24 juillet. PASTELS DES XIX ET XX SIE-CLES, des collections du Petit Palais. Pe-tit Palais (voir ci-dessus). Entrée : 9 F (gratuite le dimanche). Jusqu'au 31 juil-

LES COLLECTIONS DU COMTE D'ORSAY, dessins da musée da Louvre. Musée du Louvre, pavillon de Flore, porte Jaujard (266-39-26). Sauf mardi, de 9 h 45 à 17 h. Emrée 12 F, gramite mer-credi et dimanche. Jusqu'au 30 mai.

PRESENTATION TEMPORAIRE PRESENTATION TEMPORAIRE
D'ŒUVRES APPARTENANT AUX
COLLECTIONS NATIONALES.
Estar: un royanume sur l'Emphrate an
temps des Hittites. Jusqu'à la mi-octobre.
Georges Shaw: paysages photographiques. Musée d'art et d'essai, palais de Totyo, 13, avenue du Président-Wilson (72336-53). Sauf mardi, de 9 h 45 à 17 h 15.
Entrée: 7 F.: et dimanche, 3,50 F.

JEAN-PHILIPPE CHARBONNIER, 300 photographies: 1944-1982; jusqu'an 26 juin. WIFREDO LAM (1902-1982); jusqu'au 22 mai. VIVE L'ART MODERNE; jusqu'au 29 mai. Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 11, avenue de Présideut-Wilson (723-61-27). Sanf le hundi, de 10 h à 17 h 30; le mercredi, de 10 h à 20 h 30.

10 h 20 h 30.

BERNARD BORGEAUD: Nuits DANIEL BUREN: Points de vue - MAX
NEUHAUS: Sound Installation - WONDER PRODUCTS: Tecnopop in Wonderland. ARC au Musée d'art moderne de la Ville de Paris (voir ci-dessus). Jusqu'an

MAGRITTE ET LES PUBLICI-TAIRES. Jusqu'au 12 juin. ROUCHON, pionnier de l'affiche Blastrée. Jusqu'au 6 juin, Musée de la publicité, 18, rue de Paradis (246-13-09). Sauf mardi, de 12 h à 18 h.

GUS BOFA et les Binstrateurs de Pestre-deux-guerres. Muséo-galerie de la Scita, 12, rue Surcond (555-91-50). Sauf dim. (et jours feriés), de 11 heures à 18 heures. Jusqu'au 10 septembre.

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE-LE PRÉMIER ÉMPIRE Dessins. Jusqu'au 22 mai. – DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE AU BOIS DE VINCENNES.

iance musicale 🛮 Orchestre - P.M.R. : prix moyen du repas - J., H. : ouvert jusqu'à... heures

Dans un décor 1930, bar américain, salon et bar au l'« étage. Cuisine tradition Ouvert de 12 h à 2 h du matin. Ambiance musicale.

GASTRONOMIE INDIENNE. La cuisine des Maharadjahs à Paris dans un décor autheutique. AGRÉE par le MINISTÈRE DU TOURISME INDIEN. P.M.R. 120 F. Selle pour réception, cocktail, mariage. Fermé le dimanche.

De midi à 22 à 30. Spécialités DANOISES ET SCANDINAVES, hors-d'œuvre danois, festival de szumon, MIGNON DE RENNE, CANARD SALÉ.

Jusq. 22 h. Cadre élégant et confortable, salle climatisée. Cuisine française traditionnelle. Sole aux courgettes. COTÉ DE BŒUF. Soufflé glacé au chocolat.

23 h. Jacqueline et Marie-Françoise vous attendent pour vos déjeuners et diners dans un cadre breton, POISSONS, FRUITS DE MER, CRUSTACÉS. CRÉPÉS et GALETTES.

De 12 h à 2 h du matin. SPÉCIALITÉS ALSACIENNES. Vins d'Alsace. Sa

Son étonnant MENU à 95 F, serv. compris. Ses vins de Loire. Décor centenaire authentique. Salons de 6 à 50 pers. Déj., Din-Soupers de 19 h à 0 h 15. Park. Drouot-

Déjeuner, Diner, SOUPER APRÈS MINUIT. Huîtres, Fruits de mer, Crustacés, Rôtisserie, Gibiers, Salons, Parking privé assuré par voiturier.

Gastronomie chinoise raffinée et traditionnelle, dans un décor feutré. Cuisine faite

Ses spécialités de poissons. MENU à 110 F, s.n.c.et CARTE. Propriétaire et chef de

Déjeuner, diner, jusqu'à 22 heures. Spécialités espagnoles : zarznela, gambas bacalao, calamares tinta. P.M.R. 120 F. Salons pour banquets.

Spécialités de POISSONS et CRUSTACÉS. Sa famense BOUILLABAISSE et BOURRIDE TERRASSE D'ÉTÉ. Cartes crédit. Park., 210, rue de Courcelles.

Nouvelle carte. Cuisine évolutive. Parmi les spécialités : Ris de veau aux câpres,

Maison cinquantenaire. L'on vous reçoit jusqu'à 23 h. Ses plats cuisinés à l'ancienne tranchés et servis devant vous. Gigot, train de côtes et ses vins de propriétaires

Déjeuners d'affaires. Dîner-spectacle dansant, jeudi, vendr., sam., mem 220 F. Orch. animé par Carlo NELL. Sal. p. récept. 10 à 800 pers. Park. ass.

DÉJEUNERS D'AFFAIRES, DINERS. Commandes prises jusqu'à minuit Tél.: 331-69-20. - OUVERT TOUS LES JOURS - Parking gratuit.

POISSONS, GIBIERS, MEILLEURS CRUS. Ouvert tous les jours. Salous de 12 à

Jusqu'à 23 h 30. CARREFOUR MONTPARNASSE/RASPAIL, venez déguster le spéc. de TANDOOR. Egal. 72, bd St-Germain, 354-26-07. F/Inmdi. Spéc BIRIANI

J. 23 h. Grande carte. Carte à prix fixe: 190 F vin et s. c. Mean dégustation: 240 F s.n.c. Salons de 2 à 50 couv. Cadre ancien de réputation mondiale.

Menu à 90 F et sa nouvelle carte de printemps. Grands crus de Bordeaux en carafe. Ambiance musicale. Ouvert dim. au déj. F/dim. soir et lundi.

LA CLOSERIE DES LILAS

171, boulevard du Montparnasse 326-70-50 et 354-21-68

An piano: Yvan MEYER.

LE BAYERN PL Chiber

Choscopte - firnits de puer ORCHESTRE BAYAROIS ts les soies

**AU PETIT RICHE** 

25, r. Le Peletier, 770-68-68/86-50 F/Dim. Serv ass.j. 0 h 15. Mem 95 Fac.

Jambonnette de volaille farcie aux truffes. Crus originaux sélectionnés.

Nouvelles spécialités thatlandaises, dans le q Champs-Elysées Gastronomie chinoise, vietnamienne. P.M.R.: 90 F.

CARTE DES DESSERTS. Salons de 20 à 80 converts.

cuisine B. FERRAGU. Parking, 210, rue de Courcelles.

par le patron. Air conditionné

**SOUPERS APRES MINUIT** 

WEPLER 14, place Clichy, 19-522-53-24

SON BANC D'HUITRES

Fole gras frais - Poissons

Chez HANSI 3, pl. 18-Juin-1940 548-96-42

F. Tour Montparnasse. J. 3 h. mat.

CHOUCROUTE, FRUITS DE MER.

DESSIRIER 75 les j. 227-82-14
LE SPÉCIALISTE DE L'HUITRE
POISSONS, SPEC., GRILLADES

DINERS

ment. Jusqu'au 19 juin. Musée Carnavalet, 23, rue de Sévigné (272-21-13). Sauf lundi, de 10 h à 17 h. Emrée 9 F. gratuite le dimanche.

9 F. grataite le dimanche.

DE CARPEAUX A MATISSE. La sculpture française de 1850 à 1914 dans les aussées et collections publiques du nord de la França Musée Rodin, 77, ros de Varenne (705-01-34). Sauf le mardi, de 10 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. Jusqu'an 30 mai.

CARRÉGA. Musée de la Monnaie, 11, quai de Conti (329-12-48). Sauf dim. (et jours fériés). de 11 h à 17 h. Entrée libre. Jusqu'au 15 juillet.

VERS L'ORIENT... Jusqu'an 29 mai 1913. Jusqu'an 13 juillet. Bibliothèque ationale, 58, rue Richelleu (261-82-83). De 12 h à 18 h. ERIK SATIE A MONTMARTRE.

Musée de Montmartte, 12, rue Cortot (606-61-11), de 14 h 30 à 17 h 30; dim., de 11 h à 17 h 30. Entrée : 8 F. Josqu'au 25 mai

CHINE: LES FRESQUES DU DESERT DE GOBI. La route de la sole Muséum d'histoire naturelle, 36. rue
Geoffroy-Saint-Hilaire (336-14-41, de
14 h à 17 h). Sauf mardi, de 10 h à
17 h 30. Entrée: 11 F. Jusqu'au 17 août.

MONGOLIE-MONGOLIE. Tradi-tions de la steppe. Musée de l'homme, place du Trocadéro (553-70-60). Sauf mardi, de 9 h 45 à 17 h 15. Janqu'an 23 mai. CHARLES DE GAULLE. 1932, An fil

de l'épée. Musée de l'Ordre de la libéra-tion, 51 bis, bd de Latour-Maubourg (551-32-33). De 10 h à 17 h. Entrée libre.

Jusq'au 18 juin.

LES MÉMORES DE L'ABC DE TRIOMPHE. Musée national des monments français, palais de Challiot (727-35-74). Sauf mardi (sam. et dim. matin), de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Entrée 5 F. Jusqu'à fin mai. ART ET SANTÉ A L'ASSISTANCE PUBLIQUE. Hôtel de Miramion, 47, quai de la Tournelle (633-01-40). Sauf lundi et mardi, de 10 h à 17 h. Jasqu'en

HELMAN, Peintures 1943-1983. Orangerie du parc de Bagatelle (bois de Boulogne). Jusqu'an 13 juin. L'ŒUF ET LA PLUME. Musée en herbe. Jardin d'acclimatation, boulevard des Sablons (747-47-66). Jusqu'au 31 dé-

Centres culturels INSTITUT DE FRANCE, C.N.A.M., rue Vaucauson (329-55-10). De 11 h 30

RIVE DROITE

à 17 h 30 ; dim., de 10 h à 17 h 15. Emrée : 10 F. Jusqu'au 29 mai (projection de trois films en continuité par l'Académie des

HOMMAGE AUX GABRIEL. Hôte de Rohan, 87, rue Vicille-du-Temple. Saud mardi, de 10 h 30 à 18 h. Jusqu'au 15 juin. LA PLACE ROYALE DU PEYROU A
MONTPELLIER. Orangerie de l'hôtel de
Sully, 62, rue Saint-Antoine (274-22-22).
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Du

20 mai au 4 septem CLAUDE MONET AU TEMPS DE GIVERNY. Centre culturel du Marais, 28, rue des Francs-Bourgeois (272-73-52). Sauf mardi, de 11 b à 19 h. Entrée : 19 f. Jusqu'an 17 juillet.

ÉMIGRÉS FRANÇAIS EN ALLE-MAGNE/ÉMIGRÉS ALLEMANDS EN FRANCE. 1685-1945. Centre colturel al-lemand, 17, avenue d'iéna (723-61-21). Sauf sam. et dim., de 10 h à 20 h. Jusqu'au

SALON REALITES NOUVELLES. Centre d'art de la rive gauche, 8, rue de Nesle (326-58-53). De 10 h à 19 h. Jasqu'au 29 mai. L'ART POPULAIRE AUX ÉTATS-

UNIS. Pavillon des arts, 101, rue Rambu-tean (233-82-50). Sanf lundi, de 10 h à 17 h 30. Jusqu'an 29 mai. CURT ASKER. Scalptures aguardises, immobiles, dessias, photos. Centre culturel suddois, 11, rue Payenne (271-82-20). De 12 h à 18 h; sam. et dim., de 14 h à 18 h. Jusqu'au 26 mai.

JOYAUX ET SARIS DE L'INDE, du

XVII<sup>a</sup> an XIX<sup>a</sup> siècle. Printemps, 64, boulovard Haussmann (3<sup>a</sup> étage, magasin Havre) (285-22-22). Jusqu'su 25 juin.

YVES GAUCHER. Pelatures et gravares - JEAN NOEL Sculptures récestes. Centre culturel canadien, 5, rue de Constantine (551-35-73). De 10 h à 19 h. qu'an 29 ma

MOINS TRENTE. Jemes photogra-phes. Société française d'architecture, 100, rue du Cherche-Midi (548-53-10). Jusqu'an

R.H. Expert, architecte (1882-1955). Institut français d'architecture, 6, rue de Tournon (633-90-36). Jusqu'an 18 juin. BEAUX-ARTS 83. Scalpture. Ecole des beaux-arts, palais des études, 14, rue Bousparte. Sauf dim., de 13 h à 20 h.

MARIA ROCLORE. Pelatures. Ministère des droits de la forme, 53, avenue d'léua (501-86-56). Sauf sam., dim. (et jours féciés), de 10 h à 19 h Jusqu'an 31 mai. PORCELAINES PARISIENNES,

1778-1879. Mairie du XVI<sup>a</sup> arrondisse-ment, 71, avenue Henri-Martin. Tous les jours, de 11 h 30 à 18 h. Entrée libre. Jusqu'au 12 jain.

HENRI MARTIN. Mairie du 13º arros-dissement, 1, place d'Italia. Sauf lundi, de 11 h 30 à 18 h. Entrée libre. Jusqu'an PEINTRES, GRAVEURS ET SCULPTEURS. Cité internationale des arts, 18 rue de l'Hôtel-de-Ville (278-71-72). Tous les jours, de 13 h à 19 h. Jusqu'au 24 mai.

MARIJA MILUTINOVIC. Tupisse ries. Cautre culturel de la R.S.F. de Yon-goslavie, 123, rue Saint-Martin (272-50-50). Sauf lundi, de 11 h à 19 h. CHRISTINE DACLIN, FIAP, 30, rac Cabanis (589-89-15), Jusqu'au 30 mai. JERZY NOWOSIELSKI Pelati Institut polonais, 31, rue Jean-Goujon (225-10-57). Sauf sam. et dim., de 9 h à

#### Galeries

LES ARLEQUINS, vos par Acquart, Beaurepaire, Brayer, Clavé, etc. Galerie Proscenium, 35, rue de Seine (354-92-01).

Proseman, 33, ree de Seme (334-92-01). Jusqu'au 11 juin. DESSINS: Buthe, Dietman, Police, Ga-lerie Bama, 40, rue Qaincampoix (227-38-87). Jusqu'au 28 mai. MAITRES IMPRESSIONNISTES ET MODERNES. Galerie D. Malingue, 26, avenne Matignon (266-60-33).

Jusqu'au 18 jnin.

TRAVAUX DE PAPTER: Alechinsky,
Degottex, Jaccard, Kolar, Krasno, Piza.
Galerie La. Hune. 14, rae de l'Abbaye
(325-54-06). Jusqu'en juin.

FEU: Bertholin, Boullion, McCafferty,
Magot. Galerie An fond de la cour, 40, rae
da Dragon (544-68-34). Jusqu'an 28 mai.

GROUPE COBRA. Galerie F. Boulakia,
20, rue Bonaparte (326-56-79). Jusqu'au
4 juin.

LUMIÈRES SUR LA PEINTURE XIX-XX sècle. Galeric Schmit, 396, rue Saint-Honoré (260-36-36). Jusqu'an ATELIER DELAHAYE. Scriptures.

Galerie de la Maison des beaux-arts/CROUS. 11, rue des Beaux-Arts. Jusqu'au 27 mai. L'AVANT-GARDE AU PÉMININ. Moscou, Saint-Petersburg, Paris, 1967-1930. Arcuriel, 9, svenue Matignoz (256-32-90). Jusqu'an 31 juillet.

SCULPTURES ET DESSINS: Bosquet, Bouquillou, Collamariai, Fanota, Giacometti, etc. Galarie Ile des arts, 66, rue Saint-Louis-en-l'Ile (326-02-01). Jusqu'au 10 juillet.

AMARANTE. Pelatures. Galerio François, 15, rue de Seine (326-94-32). usqu'an 25 mai. GERARD BARTHELEMY. Pel et dessins. Galerie Claude-Bernard, 9, rue des Beanx-Arts (326-97-07).

BEN. Objets et environmement. Galctic Lara Vincy, 47, rue de Seine (326-72-51). Jusqu'au 28 mai. JEAN-PIERRE BERTRAND. Galerie de France, 52, rue de la Verrerie (274-38-00). Jusqu'au 28 mai.

GLYNN BOYD HARTE. Lithographies. Galerie James-Mayor, 34, rue Mazarine (326-60-34). Jusqu'an 4 juin.

BRUS. Le langage de la lumière. Galerie Farideh-Cadot, 77, rue des Archives (278-08-36). Jusqu'à fin mai.

JORCE CARRASCO. Galerie Perspec-tivos, 53, avenue de Saxe (566-49-70). Jusqu'an 27 mai. CHAIBA. Gomeches. L'Œil de bossf, 58, rue Quincempoix (278-36-66). Jusqu'au 28 mai.

DALL Viegt and de graveren, 1958-1978. Art mural, 77, avenue des Gobelins (535-14-60). Jusqu'à fin mai. HORTENSE DAMIRON. Galerie Jean Briance, 23-25, rue Guénégaud (326-85-51). Jusqu'au 28 mai.

MAURICE DELAVIER CENTRA 16centes. Galerie R.G. Michel, 19, quai Saint-Michel (354-77-48). Jusqu'an 6 juin.

MARC DENIEAN, Art convision, Galo rie A.-Oudin, 28 bis, boulevard Sébasi (271-83-65). Jusqu'as I i juin. DANIEL DEZEUZE. Travaux réc

lerie Y.-Lambert, 5, rue du Greniez int-Lazare (271-09-33). Jusqu'au 2 juin. GÉRARD DUFRESNE. Paysages. Photographies. La Chambre ciaire, 14, rue Seint-Sulpice (634-04-31). Jusqu'au 4 juin. MARIANNE FAYOL. Pointeres re-

Befs. Galerie Durizi, 22, rue de Be (261-20-63). Jusqu'an 27 mai. HAMISH FULTON. Galetie Gillespie-Lage-Salomon, 24, rue Beanbourg (278-11-71), Jusqu'an 7 juin. JEAN EDELMANN. Œmres 160

Galeries d'art international, 12, rue Jean-Ferrandi (548-84-28). Jusqu'an 25 juin. FLAVIO-SHIRO. Pointeres rec FLAVIO-SHIROL Puntures recessed.

Espace latino-eméricain, 44, rus du Roido-Sicile (278-25-49). Jusqu'au 11 juin.

ALAIN FIEISCHER. La chambre
noire de Barbe-Biene. Studio 666, 6, rue
Maître-Albert (354-59-29). Jusqu'au 2 juil-

GÉRARD FROMANGER. Allegro, 1981-1983. Galerie A.B.C.D., 30, rue de Lisbonne (563-25-42). Jusqu'au 10 juillet. GARGALLO. Sculptures et dessins. Ga-ric Marwan-Hoss, 12, rue d'Alger (296-

37-96). Jusqu'an 24 juin.
PAUL GILLON. Dessins eriginsur.
Les humanottles associés, 17, rue Monsigny
(742-46-10). Jusqu'au 31 mai.
GRANET. Galerie D. Speyer, 6, rue
Jacques-Callot (354-78-41). Jusqu'au
11 juin.

JEAN CRISOT. Du soi sa mar. Galerie N.R.A., 2, rue du Jour (508-19-58). Jusqu'an 25 juin.

JEAN-PIERRE GUIOT. Pelatares récestes. Nane Stern, 25, avenue de Tourville (705-08-46). Jusqu'au 11 juin. HANOTEAU Aquerelles du solell Ga-erie Varine-Gincourt, 100, rue du

Faubourg-Saint-Honoré (266-25-45). Jusqu'au 28 mai. HÉLION. Peintures récentes, 19 1983. Galerie Karl-Flinker, 25, rue Tournen (325-18-73). Jusqu'au 25 juin. GOTTFRIED HONEGGER. Galorie

Durand-Dessert, 3, rue des Handriettes (277-63-60). Jusqu'au 4 juin. FÉRDINAND KULMER. Paris art center, 36, rue Falguière (322-39-47). Jusqu'an 11 juin. NELLO LEVY, Pointages, Hôtel Astra. rue Canmartin (266-15-15). Jusqu'au

JEAN-PAUL MARCHESCHI. 2999 dessins. Galerie Avant-Première, 6, rue Saint-Nicolas (341-55-76). Jusqu'au

MIMIAGUE. « Les souvanies fature » pelatures. Galarie P. Trigano. 4 bis, me des Beaux-Arts (634-15-01). Jusqu'an 4 juin. WILFRID MOSER. Pelatures et sculp-tures 1953-1983. Galarie J. Bucher, 53, rue de Seine (326-22-32). Jusqu'au

NALL. Danies, goueches, graveres. Galerie M. Brontes, 31, rue des Bergers (577-93-79). Jusqu'au 28 mai. ALAN ODLE, 1888-1948. Dessins. Le Dessin, 27. rue Guénégand (633-04-66). Jusqu'an 30 mai. PAUL-ÉMILE PAJOT (1873-1929). ortraits de bateaux. Galerie Messine, avenue de Messine (562-25-04)

Jusqu'an 24 juin. MECHEL ROGINSKY. Inticleurs. Galerie G. Lavrov, 40, rue Mazarine (326-84-35). Jusqu'as 30 mai. CLAUDE ROPION. Galerie Horizon,

21, rae de Bourgogue (555-58-27). GILLES SACKSICK Galerie Art Yo-

Jusqu'au 4 juin. JEAN-PAUL SAVIGNAC, Cirque, Galene d'exposition, passage public, métro Palais-Royal (260-96-70). Jusqu'au 31 mai. ELBA SOTO. Pelatares récentes. Gale-rie J.-P. Lavignes, 15, rae Saint-Louis-en-l'île (633-56-02). Jusqu'an 4 juin. HOMMAGE A SURVAGE. Galerie Lucie Weill, 6, rue Bossparte (354-71-95).

Jusqu'an 26 mai, Jusqu'an 20 mm.

TOMASELLO. Reliefs récunts. Galerie
M. Guiol, 22, rue de Poitou (271-60-06).

Jusqu'an 25 msi.

TUMA. Galerie E. de Causans, 25, rue

de Seine (326-54-48). Jusqu'an 28 mai. KELJI UEMATSU. Installations. Galorie Baudoin-Lebon, 36, rue des Archives (272-09-10). Jusqu'an 28 mai. BARELLE WALDHERG, Scalptures. Nova-Park Élyaées, 51, rue François-1= (562-63-64). Jusqu'an 1= juillet. ANN WARF. Travaux de verre. Galerie des femmes, 74, rue de Seine (329-50-75). Jusqu'au 18 juin.

#### En région parisienne

BEZONS, Importance du dessin : Dessias exemplaires. Œuvres contemporaines. C.A.C. Paul Elnard, 162, rue Maurice-Bertesux (982-20-88). De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h; samedi et dimanche, de 15 h à 18 h. Entrée libre. Inscrian 29 mei.

dimanche, de 15 h à 18 a nauroe nove.
Jusqu'an 29 mai.

BOBIGNY. Gérard Tisserand: Le pespie guidant la Hiseria. Maison de la calture. boulevard Lénine (831-11-45).

Sanf hadd et jeudi, de 16 h à 19 h 30.

Entrée Hira Jusqu'an 30 juin.

BOULEGE RELLANCOURT. BOULOGNE-BILLANCOURT.

Lapère, Beltrand, Blanchet : Cent ma de livres et de gravares sur bois. Centre culturel, 22, rue de la Belle-Feuille (604-82-92). De 10 h à 21 h ; dimanuche.

de 10 h à 12 h Jusqu'an 14 juin.

ERÉTIGNY. Dedata... Debors... Prepositions IL Francis Liscenst. C.C.C., not Henri-Douart (084-38-68). Sanf dim. et hundi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h Jusqu'an 4 juin.

CHELLES. Groupe 27 2N: Aguirre, Bardet, Guibout, etc. Poyer du C.A.C., place des Martyrs-de-Châteaubriant (421-20-36). Jusqu'an 28 msi.

CRÉTEIL. Se voir en peinture. Maison des arts A.-Mairanz, place Salvador-Allendo (899-90-50). Jusqu'au 25 juin. FONTENAY-SOUS-BOIS. Qui a tut la sculuture ? Usino des Parantuica, gre-FONTENAY-SOUS-BORS. Qui a test la scentenar ? Usine des Parapluies, avenue de Stalingrad (875-44-88). Seuf hindi, de 14 hà 19 h. Jusqu'au 5 jnin. O. et V. Lingatches « annouscast la condum », M.P.T., 26. rus Gérard-Philipe (875-05-21). Sauf dim., hindi et sam. soir, de 14 hà 18 h et de 20 h à 22 h 30. Jusqu'au 31 maii

IVRY. Bourse d'art monumental 1983. Galerie Fernand Lèger, 89 bis, rue Lépine (670-15-71). Sauf dim., de 14 h à 19 h.

MONTGERON. Sysoes. Portraits, na-tures mortes et payages russes contem-porains. Château du Moulin de Senlis. Sam et dim., de 14 h à 18 h Jusqu'an 30

MONTROLICE, XXVIII sales de Montrouge : Art contemporain. - Jacques Villon. Œuvres de 1900 à 1959. Centre culturel, 2, avenue Emile-Boutroux (656-52-52). Jusqu'an 31 mai. HEATRE

GS SPECTACEES

KELASYUCH

THE PARTY OF THE PARTY OF

The second second

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

- 政権できる意味

AND ENTIRE R

s 14:85

A CHANGE

Congress ?

i i i k k M

. . .

al (<u>a</u>1799)

ः । करायम् **स्टब्र्** 

- A. 16.

Tel sangement

440

gin eran in eine ears 🚟

422 King unt von Streets " bei B

Andrew Serie Mille

The second of English

This is a series and a series

ी रेज्य सुम्बंगी

ार अध्यक्ष

TO DESCRIPTION OF THE PARTY AND THE PARTY AN

Carra this are it the

militario Ha**sse**、編纂/

Talent

and the second s

Concerns 1 E IN B A

3, 22

15 mar 25 2 26 1 the said with

ELECTRIC CO

ALME AN AND ALL THE PARTY

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

THE IN LA VILLE OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

M MILL MONKET OF

THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS O

The state of the state of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Comp. 2 had not

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

MOTHERS COMMENTS IN THE SECOND STATE OF THE SECOND 
COLUMN TO THE PARTY OF

The same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the s

The Man Park Street Street

The second secon

Reserved to the second 
A CONTRACTOR OF THE SECONDARY 

Samuel Commence

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

and Dangton Hallin w de comme

\_\_\_\_

----

2 12 1 2 2

.. 7 (\*\*\*

A 30. 10 . 10. 11.

3

. e i 🔑 📹

TO COMPANY

aligna ir partinista 💎 🐲

\*\* \* \*\*

7 m a 18 7

1. C 100 (E. . E. E.)

PONTOISSE Le retable de Nacoart et Piconographie de Saint-Quentia. Musée Tavet-Deinour, 4, rue Lemereier (031-93-00). Sanf mardi et jours fériés, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Jusqu'an 6 novem-bre. Louis Hayet, 1854-1940. Musée Pissarro, 17, rue da Châneiro (031-06-75). di et mardi, de 14 h à 18 h. Jusqu'an 2 octobre.

SAINT-CYR-L'ÉCOLE. Une célèbre tion de la carasse : Schlosser/Renouciat. Centre calturel Elsa-Triolet (045-11-10). Jusqu'au 4 juin.

SAINT-QUENTIN EN YVELNES. Caisse, barrières et rivages - Scalphures. Heari Latrière. Centre culturel de La Vil-ledien, CD .78 à Elancourt (050-51-70). Sauf hadi (et jours fériés), de 14 h à 18 h. Jusqu'an 1° juin.

Jusqu'an 1" jain.
VILLEPARISIS. Roland Roure.
C.A.C. Jacques-Prévert, place de Pietrasants (427-94-99). Mar., sam. et dim., de
14 h à 19 h. Jusqu'an 29 mai.
VITRY-SUR-SEINE. Novembre à Vitry : hauréans 1982. Galerie municipale,
59, avenue Guy-Moquet 680-85-20). Tous
les jours, de 14 h à 19 h. Jusqu'an 23 mai.

#### En province

AMIENS. Anne-Marie Millot. Maison de la culture, place Léon-Gostier (91-83-36). Jusqu'an 11 juillet.
ANGOULÉME. Lucies Fleury. Hôtel Saint-Simon, 15, rue de la Cloche-Verte. Jusqu'an 4 juin.
ANTIBES. Boujour, mousieur Picasso. Musée Picasso, châteun Grimaldi (33-61-67). Jusqu'au 16 juin.
APPAS. De Palastraction formelle an

ARRAS. De Pabstraction formelle au cinétisme. Centre culture! Noroit, 9, rue des Capucins (21-30-12). Jusqu'à fin jain.
BORDEAUX. Sel Lewitz. CAPC, Entrepôt Lainé, rue Foy (44-16-35). Jusqu'an 27 soût. — Kokoscia. Galerie des Benns-Aux. 20 au contre d'à l'inset (60.01-60). Arıs, 20, cours d'Albret (90-91-60). Jusqu'en septembre.

Jusqu'en septembre.

CHALON-SUR-SAONE. Erwin Blamenfeld. Jusqu'an 31 mai. Présence Panchemette. Jusqu'an 26 juin. Maison de la calture, 5 bis, avenne Niepce (48-48-92).

CHAGNY. Présence Panchemette. Au fend de la cour à droite, 6, rue de Beanne (87-27-82). Jusqu'an 4 juin.

CHOLET. Carelman, objets intronvables. Musée des arts, 50, avenue Gambetta (62-21-46). Jusqu'an 27 juin.

DUNKEROUE. Curreaux de failence

DUNKERQUE. Currentx de falence dans le sord de la France, 1650-1859. Musée des beaux-arts, place du Général-de-Ganile (6-21-57). Vérenique Bigo. Musée d'art contemporain, avenne des Bains (65-98-00). Jusqu'au 18 juillet.

GORDES. Georga Noël: reliefs, pein-tures 1962-1963. Abbaye de Senanque (72-02-05). Insqu'an 3 juillet. GRENOBLE, Cremonial. Donne ans de peinture. 1970-1982. Musée de peinture, place de Verdam (54-09-82). Jusqu'an 6 inin.

LA ROCHE-SUR-YON. Jenn Sabrier: le musie n'expose que le musie. Tombe néolithique des chatellers d'Auzay. Tintin-comm mois de la R.D. Music manicipal, rue Jean-Jaurès (05-64-23). Jusqu'an 10 min.

JE HAVRE, Art populaire de Kirghi-zie, Prisuré de Graville, rue Elisée-Rechus, Jusqu'an 12 juin.

LHLE Dessins de Raphaell. Musée des beaux-arts, piace de la République (57-01-84). Jusqu'au 27 juin.

LYON. Insolite en sole : Lyon, millé-ine textile 1963. Musée historique des same rexum 1963. Moneo instoriquo des tissus, 34, rue de la Charité (837-15-05). Jusqu'an 29 mai. – Affiches contre Papar-theld. – Soieries et nouveaux textiles. These et création III. ELAC, centre d'échanges de Perzache (842-27-39) Jusqu'an 29 mai.

MORLAIX. Prançole Dilamer: Pels fares. Musée des jacobins, 6, rue des V-gnes (88-38-96). Jusqu'au 30 mai. NANTES. Gran Garriga. Meison de a culture, 18, rec Scribe (73-07-11. Jusqu'an 29 mai.

NICE. Franta. Pelatures et desses 1963-1983. — Genreurs telèques contraporaine. CARI, villa Arton, 20, avente Stéphen-Liégeard (51-30-00). Jusq'au 29 mai. Afbert. Chabane. Galerie dart contemporain, 59, quai des Ents-Unis (62-37-11). Du 21 mei an 26 jain. Christian Jaccard. Galerie des Ponchettes, 77, quai des Ents-Unis (62-31-24). Du 21 mei au 26 jain. Photographies : B. Facon. Ces Emis-One (02-31-24). In 21 ma au 26 juin. Photographies: B. Fascon, G. Rome, J. Le Gac. Jusqu'an: 2: mai. H. Newton, R. Mapplethorpe, A. Srings, D. Michais. ENAC (62-37-11). Juqu'an

NIMES. Graphies : peintures dertistes entemperatus résidant en Larguedoc-toumillon. Musée des beaux-arts, rue Cité-Foulc (67-25-57). Jusqu'an 5 juin SEBOURG. Behel 83. Route (Eth (45-

SEBOURG. Brans and 09-63). Jusqu'an 5 juin.
PAU. Les Orientalistes, de 1859 à 1914. Musée des beaux-arts, sie Mathieu-Lalanne (27-33-02).

RENNES. Cebra, 1948-1951. Musée des beaut-arts, 20, quei Ende-Zola (30-83-87). Jasqu'an 12 jain. LES SABLES-D'OLONNE BET Pagis. Musée de l'abbaye Sainte-Croix (32-01-16). Jusqu'au 12 juié.

SAINT-PAUL-DE-VENCE Louis Came. Fondation Marcht (32-81-63). Jusqu'an 20 juin.

Jusqu'an 20 jain.

SAINT-QUENTIN. France Adensi.
Musée Antolne-Lecuyer (62-39-71).
Jusqu'an 20 juin.

TOULON. François Hars/Eve Sonne-man. Jusqu'an 29 mai. — Carte blanche à François Barroll. Jusqu'an 30 jain. Musée, 113, boulevard Leciere (93-14-54).

TOULOUSE. Chambas. Jusqu'an 31 mai. Jean-Lee Parant: Le basard des yeax on la main de la provisence. Mai-juin. Musée des augustins, 21, rue de Metz (22-29-22). Carcles de monde. Les Indiens des plaines. Muséum d'histoire naturelle, 35, allée Jules-Guende (52-00-14). Jusqu'en août. Patrick Raymand. Arc Art Actord, 11, place de la Daurade. Jusqu'an 5 jain.

TOURS. France Tours art actuel. Biop-nale internationale d'art contemporain. Ecole des beaux-arts, Musée des beaux-arts, Bibliothèque municipale, Galerie des eurs (05-37-81). Justy sp 29 mai VÉNESSIEUX. André Massen, 1922-1973. Hôtel de ville. Jusqu'an 18 juin.

VILLENEUVE-LES-AVIGNON. 150 aus de restauration en Languedoc-Roussillon. La Chartreuse (25-05-46). redu, sa e jaria VILLEURBANNE, Anich Espeer, Gé-rard Collis-Thiobaut: Le peintre percourt en propre expenition. Le Nouveau Masée, 11, rue du Doctour-Dolard (884-55-10).

and the second second i <del>a</del> i see ta la kalaan ili ka <del>a</del> ka ya 1857 ili, ili a aya ili da

The second s The second s



# THEATRE

•

#### LES SPECTACLES NOUVEAUX

LA VITROMAGIE Y EN A QUI MANQUENT PAS D'AIR - Mon-dapa (583-01-60), les 18 et 19 à 20 h 45.

MARIONNETTES TRADITION NELLES JAPONAISES - Théâtre de PAllance (544-41-42), les 18 et 19 à 14 h et 20 h.

19 à 14 h et 20 h.

LA MUSICA - Cité internationale (589-38-69), 20 h 30 (19).

LES ESTIVANIS - Comédie Française (296-10-20), le 22 à 14 h 30 et 20 h 30; le 24 à 20 h 30.

DIALOGUE DE L'ARREE - Cité internationale (590-18-60) h 24 h

ternationale (589-38-69), le 24 à 20 h 30.

LE MYSTÈRE DE LA CHARITÉ DE JEANNE D'AIRC - Thermos de Clary - Consédio-Française (296-10-20), le 24 à 21 h.

LIT VERS. - Changlie de la Substitution LIT VERS - Chapelie de la Selpêtrière (508-89-46), 20 la 30 (24).

HORS PARIS SAINT-CLOUD Treis Plannets (771-10-91), La Cerisaic, le 18 à

le Théâtre des deux rives (89-63-06), à 20 h 30 (20). MARSEILLE - Joies d'acteurs, par le Théâtre National de la Criée (54-74-54), 20 h 30. Jusqu'à fin juin.

#### Les salles subventionnées

et municipales

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

----

. . .

Application of Burning of \$6

\_\_\_\_\_

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

OPÉRA (742-57-50), le 18 à 19 l: 30:

SALLE FAVART (296-06-11), les 18, 20 et 21 à 19 h 30 : le Dialogae des carmétites ; les 19, 23, 24 à 19 h 30 : la Belle Hélène.

21 à 20 h 30 : le Médecin volant, Amphitryon ; les 18, 19 et 23 à 20 h 30 : la Seconde Surprise de l'amour ; la

CHAILLOT (727-81-15), Grand Théa-tre: relâche; Grand foyer (sam., dim., hm., mar.): le 18 à 14 h 30 : le Combat de Tancrède et Clorinde; les 18, 19 et 20 à 18 h 30 : le Corps à re faire ; Théâtre Gémier : le 19 à 20 h 30 : Concert musique vi avec Carlos Roque Alsina.

ODEON (325-70-32), relache. PETTT ODÉON (325-70-32), relâche. TEP (797-96-06), (dim., lm.) les 19, 20 et 21, à 20 h 30 : Musiques, chants d'Amérique latine ; le 24 à 20 h 30 :

Petit TEP, relâche.

BEAUBOURG (277-12-33) (msr.), Débais Rencontres-Masse : les 18 et 19 de 12 h à 22 H : Revue de l'image n° 23-Radio Latins ; le 18 à 18 h 30 : Shakespeare, la scène au présent; le 19: Crossing map de L. Lijn; 21 h: Vide et lecture. Déploiement dans la présence; le 19 à 18 h 30: Les dimensions du modernisme. Vers une théorie du modernisme; 21 h: Auture de æ;21 h:A l'exposition Macao, on joner la différence : Cinéma vidéo : les 18, 19, 20, 21, 22 et 23 à 13 h : Robots industriels IV. Atelier flexible; 16 h : Introduction à la musique contempo-raine n° 2 « Nécessité et hasard » ; raine nº 2 « Nécessité et hasard »; 19 h : Le nemps des cathédrales : Dieu est humière ; les 18, 19, 20, 21 et 22 de 12 h à 22 h : Média de Yann Nguyen Minh; Concerts : le 18 à 18 h 30 : Musique spectrale ; 20 h 30 : Concert débat (G. Scelsi, G. Grisey, G. Ligeti) ; le 19 à 18 h 30 : Une heure de chariteur de charte de VYs siècle musique de chambre du XX siècle par les solistes de l'EIC; 20 h 30: Fo-rum de la création. Dixième anniver-saire de l'Itinéraire; le 24 à 20 h 30: Chant-Formes: Un environnement de programmation pour l'analyse et la synthèse musicale.

THEATRE MUSICAL DE PARIS (261-19-83) : le 24 à 20 h 30 : les THEATRE DE LA VILLE (274-

22-77), (L.), les 18 et 19 à 20 h 30; les 20 et 21 à 19 h 30; le 22 à 14 h 30; Ballet de Hambourg; les 18 et 19 à 18 h 30; J. Neumeier et les danseurs de l'Opéra de Hambourg; le 24 à 20 h 30 : Ballet Rambert; 18 h 30 : Orchestre de chambre (Orch. F. Liszt de Budapest).

CARRÉ SILVIA MONFORT (531-28-34) le 18 à 14 h 30 ; le 19 à 10 h et 14 h 30 : Théâtre pour enfants : l'Hor-

#### Les autres salles

ANTOINE (208-77-71) (D. sair, L.), 20 h 30, dim., 15 h 30 : Coup de soleil. 20 h 30, dim., 15 h 30: Coup do soleil.

ARTISTIC ATHEVAINS (355-27-10)
(D. soir, L.), 20 h 30, dim., 17 h : le
Denil éclatant du bombeur, préinde à
K. Mansfield (A partir du 24.)

ATELIER (606-49-24) (D. soir, L.) 21 h,
dim. 15 h : le Neveu de Rumeau.

ATHEMET (742-49-24) (S. soir, D. L.)

ATHENÉE (742-49-24) ( S. soir, D., L.), BASTILLE (357-42-14) (L.), 20 h : Oh sont tons mes aments; (D. soir, L.), 21 h, dim., 17 h : Description d'un com-

BOUFFES DU NORD (239-34-50) (D.,L.), 20 h 30, sem., 15 h : la Cerisaic.

(D.L.), 20 h 30, sam., 15 h : la Cerissae.

CARREFOUR DE L'ESPRIT (633-48-65) mer., jeu., ven., 20 h 30 : Zod Zod Zod ... iaque.

CARTOUCHERIE, Tempets (328-36-36)
L: 20 h 30 : la Papesse (dem. la 21). II. (D. soir, L.), 21 h, dim., 16 h : les

Amours de M. Gazon.

CENTRE CULTUREL DU XVIF (227-68-81) Jeu, sam, mar., 21 h, dim., 15 h et 18 h : le Rendez-vous (dern. le 22).
CINQ DIAMANTS (580-18-62), (D.), 21 h.: Monsieur Milard.

CITÉ INTERNATIONALE (589-38-69), Grand Théistre (D., L., Mar.), 20 h 30:

COMÉDIE CAUMARTIN (742-43-41) (Mer., D. soir, L. soir), 21 h, dim. et hm., 15 h 30 : Reviens dormir à l'Elysée.

COMÉDIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (720-08-24) (D., L.), 21 l: Commissaire

COMEDIE ITALIENNE (321-22-22) (D. soir, L.), 20 h 30, dim., 15 h 30 : No-COMÉDIE DE PARIS (281-00-11) (D., L) 18 h 30 : Si Guitry m'était che (D.) 20 h 30 : Lane et l'autre.

(D.) 20 h 30: Lame et l'autre.

CONSTANCE (258-97-62) (D.), 20 h 45:

L'Histoire merveilleme et fantastique
d'un gagmant du loto dont la fiancée se
tua socidentellement le lendemain du tirage (dern. le 21); (à partir du 23):

Chromique de deux filles et d'un estragen

EDOUARD-VII (742-57-49) (D. soir, L.), 21 h, dim. 15 h : Joyennes Pâques. ELDORADO (208-45-42) (D. soir, L.) 20 h 30, sam. et dim., 15 h 30 : Théitre de Bouward.

EPICERIE (272-23-41), L (L.), 18 h 30 et 20 h 30: le Crime du professeur Le-bret.; II. Mer., Mar., 20 h 30: Kawa Ri-izako Kosillo; J., V., S., 20 h 30, dim., 15 h: le Retour du Condor.

ESCALIER D'OR (523-15-10), 20 h 30 : Don Quichotte (dern. le 21); (D. soir, L., Mar.), 22 h, dinn., 17 h, hm., 21 h; Abraham et Samuel. ESPACE-GAITÉ (327-13-54) (L.), 22 h, dim., 20 h 30 : le Fancon mai fait ; le 24 à 21 h : Solaluna, île de l'amitié.

ESPACE-MARAIS (271-10-19) (D., L.), 20 h 30 : le Mariage de Figaro ; dim. à 17 h 30, hun. à 20 h 30 : la Mouette.

17 h 30, lnn. h 20 h 30: ln Mouette.

FONDATION DEUTISCHE DE LA
MEURTHE (797-33-05) 21 h: Le Paradis perda (dern. le 21).

FONTAINE (874-74-40) (D. soir, L.),
20 h 30, dim., 15 h: S. Joly.

GAITE-MONTPARNASSE (322-16-18)
(D. soir, L.), 20 h 30, dim., 15 h: Des
jours et des mits.

GALERIE 55 (326-63-51) (D., L.) 21 h: GRAND HALL MONTORGUEL (535-

78-37) (D. soir, L., Mar.), 20 h 30, dim., 18 h : les Troyennes. HUCHETTE (326-38-99) (D.) 19 h 30: la Cantatrice chauve; 20 h 30: la Lo-con; 21 h 30: Théâtre d'ombres; 22 h 30: les Amears de Nell.

COMÉDIE-FRANÇAISE (296-10-20), les 18 et 23 à 14 h 30; les 20 et JARDIN D'HIVER (255-74-40) (D., L.), 21 h, sam. 16 h : Transat. 21 h, sam. 16 h : Transat.
JEUNE THEATRE NATIONAL (271-51-00) (D.), 21 h : Crépuscule. LA BRUYERE (874-76-99) (D. soir, L.), 21 h, dim., 15 h: Mort accidentalle d'un

> LUCERNAIRE (544-57-34) L (L.). 18 h 30: Un ascensour à la mer; 20 h 30: les Mystères da confessionnal (à partir da 20); 22 h 15: Archéologie. — IL (L) 18 h 30: Fragments; 20 h 30: lea Enfants da béton. — Petite salle, 18 h 30: Our-Sasd (dern. la 21). MATHURINS (265-90-00) (D. soir, L.), 20 h 45, dim. 15 h : PAvantage d'être

MICHEL (265-35-02) (D., L.), 21 h 15, sam., 18 h 15 et 21 h 30, dim., 15 h 30 : On dinera su lit.

MICHODIÈRE (742-95-22) (D. soir, L.), 20 h 30, dim. 15 h et 18 h 30 : le Vison MONTPARNASSE (320-89-90) (D. soir,

NOUVEAUTÉS (770-52-76) (J., D. soir), 20 b 30, sam., 18 h et 21 h, dim., 15 h : l'Entourloupe.

L.), 21 h, dim. 15 h: R. Devos; Petit Montparamene (D. soir, L.), 21 h 15, dim., 16 h: l'Astronome.

CEUVRE (874-42-52) (D. soir, L.), 20 h 30, dim. 16 b : Sarah ou le Cri de la

PALAIS-ROYAL (297-59-81) (D. soir. L.) 20 h 45, sam. 18 h 45 et 22 h, dim. 15 h 30 : la Fille sur la banquette arrière. PLAISANCE (320-00-06), 20 h 30 : le Musée soir de Valla Angel (à partir du 24).

POCHE (548-92-97) (D.) 21 h : Vora SAINT-GEORGES (878-63-47) (D. soir), 20 h 45, dim. 15 h : Six heures plus tard.

STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉPS (723-35-10) (D. soir, L.), 20 h 45, dim. 15 h 30 : le Fautenil à bascule. STUDIO-THÉATRE 14 (545-49-77) (D. L.) 20 h : Et nos amours ; 21 h 30 : les

TAI THEATRE D'ESSAI (278-10-79) L Lum., mar., 20 h 30, ven., sam. 22 h, dim. 15 h : FEcame des jours. – II. (D., L.) 20 h 30 : Huis clos ; mer., jeu. 22 h, sam., dim. 17 h : Fin de partie. THEATRE D'EDGAR (322-11-02) (L.)

20 h 15: les Babas cadres; 22 h, Nous on fait où on nous dit de faire.

THEATRE DU LYS (327-88-61) (D. soir, L. ), 20 h 30: Toul Avuc Tin Do, si tu poux; 22 h 15: le Monte-Plats. THEATRE DE MÉNILMONTANT (255-26-47), les 19, 20, à 14 h 30 : En attendant Godot (dern. le 20).

THÉATRE DE LA MER (671-47-61) (D. soir.), 20 h 30, Dim., 16 h : les Homms et la Nuit (dern. le 22). THÉATRE 13 (588-16-30) (D. soir, L Mar.), 20 h 30, dim., 15 h : le Piège de Méduse.

THÉATRE 18 (226-47-47) (D. soir), 20 h, dim., 16 h: Peinture fraiche (dern. le 22); (D. soir, L.), 22 h, dim., 18 h: Fisure connecte:

THÉATRE PRÉSENT (203-02-55) (D. soir, L.), 20 h 30, dim., 17 h : l'Opéra de quat'sous. THEATRE DU ROND-POINT (256-70-80). - Grande Salle les 18, 19, à 20 h 30 : l'Amo et la Danse ; Petite salle (D. soir, L.) 20 h 30, dim., 15 h : les Exilés.

THÉATRE DU TOURTOUR (887-62-48) (D.) 18 h 30 : la Crosse en l'air; 20 h 30 : Merci Appoline; 22 h 15, J. Charby : Pour de rine. TRISTAN-BERNARD (522-08-40) (D. soir, L.) 21 h, dim. 15 h et 18 h 30 : les Dix Petits Nègres.

VARIÈTÈS (233-09-92) (D. soir, L.), 20 h 30, dim. 15 h 30, sam. 18 h 45 et 22 h : l'Etiquette.

#### Les cafés-théâtres

ATHLETIC (624-03-83) (D., L., Mar.) 21 h 30 : Homo Tap Dence. AU BEC FIN (296-29-35) (D.) 20 h 30 : Tolm-Bahut ; 22 h : le Président. BEAUBOURGEOIS (272-08-51) (D.) 19 h 30 : Touchez pas au frichti.

BLANCS-MANTEAUX (887-15-84) (D., L.) L. 20 h 15: Areuh = MC2; 21 h 30: les Démones loulou; 22 h 30: les Sacrés Monstres. – IL 21 h 30: Qui a tué Betty Grandt?; 22 h 30 + Sam, 24 h: Version originale. CAFÉ D'EDGAR (322-11-02) (D., L.) L

18 h 30 : Laissez chanter les clowns; 20 h 15 + Sam., 23 h 30 : Tiens, voilà deux bondins; 21 h 30 : Mangeuses d'hommes; 22 h 30 : L'amour, c'est comme un batean blanc. – IL 20 h 15 : Les blaireaux sont fatigués; 21 h 30 :

LOCATION

**OUVERTE** 

FESTIVAL 1983

ENVOI SUR DEMANDE DU PROGRAMME

écrire : Ancien Palais Archevêché, 13100 Aix en Provence

PAR TÉL.: (42) 23.11.20 - 23.37.81

les jeunes

cinéastes

professionnels?

En 1982

20 films de jeunes cinéastes

ont bénéficié de l'aide à la diffusion

grâce à la coopération

de la

Fondation Kodak-Pathé

et des laboratoires français,

sous l'égide du

Centre National

de la Cinématographie

## MUSIQUE

De la fantaisie dans l'orangeade; 22 h 30 : Y's encore une bombé dans le berceau du gamin. CAFÉ DE LA GARE (273-52-51) (D. soir, L.) 20 h 15, Dim. 17 h : M. Lagueyrie : Rouleur ; 22 h 15 : Tra-gédie au radar (dern. le 21).

groue an ranar (nern. is 21).

L'ÉCUME (542-71-16) (L.) 20 b 30:

P. Pellerin: (D., L., Mar.) 22 b: Histoires de diablesses; le 24, à 22 h:

S. Krief, P. Silveira. ESPACE-GAITÉ (327-13-54) (L.) 18 h 30 : les Gros ; 22 h : le Faucon mai

FANAL (233-91-17) (D.) 20 h : Attendons la fanfare ; 21 h 15 : l'Amant.

GAGEURE (367-62-45) (D., L.) 20 h 30 : Ce n'est pas si grave une femme ; 22 h : Paroles d'hommes. LES LUCIOLES (526-51-64) (L.) 20 h : Si j'anrais so ; 22 h 15 : A. Gould. PATACHON (606-90-20) (D., L., Mar.) 20 h 30 : Un sifflet dans la tête ; 22 h ; D. Loury ; 23 h : F. Fanel, N. Poli : Hommage à E. Piaf.

LE PETIT CASENO (278-36-50) (L.)

LE PETIT CASINO (278-36-50) (L.)
21 h: Guide des convenances 1919.

POINT-VIRGULE (278-67-03) (D.)
20 h 15: Tranches de vie; 21 h 30: Casanova babies.

SENTIER DES HALLES (236-37-27) (D., L.) 20 h 15: On est pas des pigeons; 21 h 30: A poil.

SPLENDID SAINT-MARTIN (208-21-93) (D., L.) 20 h 30: Le monde est petit, les Pygmées aussi; 22 h: M. Sergent.

LA TANIÈRE (337-74-39) L - Les 18, 19, 20, 21, à 20 h 45 : J.-L. Debattice ; 22 h 30 : M. Arbeiz. LE TINTAMARRE (887-33-82) (D., L.)

20 h 15 + Sam., 24 h : Phèdre; 21 h 30 : Apocalypse Na; Sam., 16 h : la Timbale; 22 h 30 : Triboulet.

THÉATRE DE DIX HEURES (606-07-48) (D.) 18 h 30 : P. Pascai Boulan-ger ; 20 h 30 : Pais voir ton cupidon ; 21 h 30 : Aux gros mots les grands re-merdes ; 22 h 30 : Romehette et Julot. VIEILE GRILLE (707-60-93) (D., L.) 20 h 30 : M. Musscau. Les chansonniers

CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (278-

44-45), 21 h, dim. 15 h 30 : François, j'ai mal à mes sous. THÉATRE DES DEUX ANES (606-10-26), (mer.) 21 h, dim. 15 h 30 : A vos rouds... Fisc.

#### En région parisienne

ATHIS-MONS, salie des fêtes (048-46-18), le 19, à 21 beures : Motus et Pail-lasse.

CHATILLON, CCC (657-22-11), le 24 à 21 heures : M. Solal, D. Hamair, C. Al-CACHAN, CCC (665-66-12), le 18, à

CHATENAY-MALABRY, église Sainte-Mathilde (702-55-58), le 18, à 20 h 30, K. Atanassov, Th. Dussaut (Brahms, Weber, Rossini). CHOISY, Th. P. Elmard (890-89-79), le 19

à 20 h 30 : Ben Zimet.

LA COURNEUVE, Malson de per (333-97-60), le 21 à 20 h 30 : F. La-lanne; le 22 à 20 h. 30 : B. Deraime : le 24 à 20 h 30 : Harmonie municipale de

La Conneuve, dir. : S. Dubrulle (Ber lioz, Gershwin...). CRETEIL, Maison des Arts A. Meiraux (899-94-50), le 24, à 20 h 30 : Innocent

EVRY, Agora (079-10-00), le 20, à 21 h. Douglass Dunn; les 21, 22 à 21 h : Rencontres nationales de la danse FRESNES, Centre socio-culturel de la Valles-gaz-Renards (350-93-09), le 20 à 21 heures : Histoires de bouffe.

GENNEVILLIERS, Taéâtre (793-26-30), les 20, 21, 22 à 20 h 30 : Don Juan et Faust. ma (079-10-00

ISSY-LES-MOULINEAUX, Be Saint-Germain, le 19 à 20 h 30 : la Cerisaie.

JUVISV, suile des fêtes, le 24 21 h : En-semble des professeurs de l'école de mu-sique, dir. : J.-L. Vicart (Strauss, Schoenberg, Hindemith...).

MALAKOFF, Théâtre 71 (655-43-45), le 18, à 21 h, compagnie de danse R. Ben-teifens.

MASSY, Gymmase de la Poterse (920-57-04), le 20 à 21 heures : John Lee Hoo-

MEREVILLE, Halles, le 22 à 21 houres : Cento General.

MONTREUIL, Studio-Théatre (858-65-33), jeu., ven., sam. 20 h 30, dim., 16 heures : la Ronde : CCC (858-07-20), les 18, 19, 20, 21, 24 à 20 h 30 : Cie de l'Arbre Sec : Réunion : CC J. Lureat, le 20 à 20 h 30 : A. Gerillo, M. Villaroel. MONTROUGE, Royal Jazz (253-45-08), les 20, 21, à 22 heures : Delts Country Blues ; Eglise Saint-Jacques-le-Majeur, le 19 à 20 h 30 : Angel Parra : Oratotrio Para el Pueblo.

PALAISEAU, Ecole Polytechnique (941-82-00), le 18, à 21 h, Kaxon. PONTAULT-COMBAULT, Parc de Phôtel-de-ville, le 22 à 15 h : Shamrock.

PRESLES, Fête de Lutte ouvrière, le 21: G. Konket, Ka, A. Lincoln, le 22 M.-P. Belle: Bratsch, Josefina; Toure Kunfe; le 23: M. Lagueyrie, Sapho, Gubitsch-Calo... SAINT-DENIS, Théatre G.-Philipe (243-00-59), les 19, 20 à 14 h 15: le 24 à 14 h 15 et 20 h 30 : Fugue en mineur. SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, Jazz

chab. le 18 à 21 h : Cl. Terranova trio. SENIIS, Fondation Califfra (4) (453-39-99), le 22 à 16 h : V. Dernis, Ch. Pages (Mozart, Schubert, Rei-necke...)

STAINS, Th. P. Elmard (821-61-05), le 19 STAINS, Th. P. Ehnard (821-01-02), a.v. a 21 h: la Peau du personnage.

SURESNES, Th. J.-Villar (772-38-80), le 19 à 21 h: la Sorcière aux balais.

LE VESINET, CAL (976-32-75), les 18, 19 à 21 h: Modern Dance.

SALLE GAVEAU, 20 h 30: Orchestre symphonique des P.T.T., dir.: symphonique des P.T.T., dir.: R. Andream (Bizet, Mozzat, Liszt.).

19 à 21 h : Modern Dance.

VINCENNES, Th. D.-Sorano (374-73-74) (S., D. soir, Mar.), 21 h, dim, 18 h : Il flotte dans l'air des milliers de YERRES, Eglise de Crosne (948-38-06), le 21 à 20 h 30 :

MERCREDI 18 SALLE PLEYEL, 20 h 30: Orchestre de Paris, dir.: R. Kubelik, Chœur de l'Or-chestre de Paris, chef de chœur : A. Ol-dham (Mahler).

LUCERNAIRE, 19 h 45 : J.L. Mas (Gruliani, Sor, Brouwer...). SALLE GAVEAU, 20 h 30 : Melos Quartet de Stuttgart (Schubert). FIAP, 20 h 30 : J. Waidteufel, A. Delorme, M. et G. Benon, J. Pidoux (Bach, Haen-del, Mozart...).

RADIO-FRANCE, Auditorium

C. Collard, C. Courtois (Mozert, Schubert, Prokofiev).

TEMPLE DE PENTEMONT, 21 h:
Cheur Haendel, C. Rossigneux, H. Niquet (Bach).

EGLISE ST-MEDARD, 21 h: Petits
chartent de Cheilles dir. P. Thirte. chanteurs de Chaillot, dir. : R. Thirot; Petits chanteurs de St-Louis, dir. : O. Schneebeli : Ensemble Dardanus (Bach, Charpentier, Schütz).

CENTRE CULTUREL CANADIEN, 20 h 30 : Quatuor vocal Souvenance (musique de la Renaissance). TH. DES VARIÉTÉS, 15 h : Easemble G. de Machant (de la Halle, de Ma-chaut, Dufay...).

EGLISE ST-GERMAIN-DES-PRÉS, 20 h 30 : R. Noda, Ensemble de saxo-phones français, L.-C. Ewande (Abbott, Makino, Yamaguchi...). SALLE ROSSINI, 20 h 45 : M.P. Soma et A. Ovigly (Prokofiev, Legros).

JEUDI 19 RADIO-FRANCE, Auditorism 105, 20 h 30 : I. Marika, M.-Th. Ibos, M.-Th. Chailley, G. Schwartz (St-Saens,

SALLE GAVEAU, 20 h 30 : voir le 18. LUCERNAIRE, 19 h 45 : voir le 18 ; 21 h : Ph. Rausch (Berg, Debussy).

SALLE PLEYEL, 20 h 30: voir le 18. VEDETTES DU PONT-NEUF, à partir

de 17 h : Ensemble de cuivres Pro Mu-sica, dir. : S. Olrik (Anson, Grieg, Ger-vaise...) (FIF). THÉATRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, 20 h 30 : S. Bishop-Kovacevic (Berg, Beethoven, Brahms).

PARC DES BUTTES-CHAUMONT, 17 h : Orchestre d'harmonie des gardiens

CENTRE BOSENDORFER, 18 h 30 : M. Rybicki (cours d'interprétation). SALLE CORTOT, 20 h 30 : G. Delune, R. Colombier (Schumann, Chopin, Hahn...).

CRYPTE STE-AGNES, 20 h 45 : A. Mite-EGLISE SAINT-JACQUES-DU-HAUT-PAS, 20 b 30 : J. Maitre (Grigny, Bach, Mozart...). ran (Dowland, Cutting, Miteran...).

SALLE BERLIOZ, 20 h 30 : J.-L. Bourre, J. Kanno, H. Billeut (Brahms, Debussy, Liszt). EGLISE DES BILLETTES, 20 h 45 : Ensemble vocal B. Lablande (Lassus, Monteverdi, Charpentier...).
EGLISE ST-LOUIS-EN-L'ILE, 21 h :

Ensemble vocal Benoît Salie (Britten, Kodaly, Palestrine). VENDREDI 20 LUCERNAIRE, 19 h 45 : Ph. Biros (Bach, Schumann, Beethoven...).
CRYPTE STE-AGNES, 20 h 45 : L. Guil-

lery, G. Verba (Debussy, Diabelli, Barrios...). rios...).

RADIO-FRANCE, Anditorium 196,
18 h 30 : A. Bijhsma, Ph. Muller (Boismortier, Gabrielli, Pergolès...); Grand

philharmonique, dir. : U. Mund (Weber : Oberon). FIAP, 20 h 30 : M. Nado, A. Doria.

ECLISE ST-GERMAIN-DES-PRÉS, 20 h 45 : D. Mathieu-Chiquet (Bach, Liszt).

SAMEDI 21 BADIO - FRANCE, Anditorium 106, 16 h 30 : A. Bijlsma, G. Van Blerck (We-ber, Brahms, Webern...). Anditorium 105, 18 h 30 : O. Gardon (Haydn, Chopin. Prokofiev).

CRYPTE STE-AGNES, 20 h 45 : E. Gieco, R. Maldonado (Locillet, Te-LUCERNAIRE, 19 h 45 : voir le 20 ; 21 h : P. Rausch (Berg, Schumenn).

**DIMANCHE 22** NOTRE-DAME-DE-PARIS, 17 h 45 : S. Smith-Withers (Bach, Buxtehude, Weaver...).

CHAPELLE ST-LOUIS DE LA SALPÊ-TRIÈRE, 16 h 30 : M.-A. Adamczewski (Raison, Couperin, Buxtehude...). EGLISE ST-MERRI, 16 h : Atelier mus cal de Touraine, dir. : D. Saur (Roussel, Mozart, Stamitz...). CONCIERGERIE, 17 h 30 : R. Fontana-

LUNDI 23 LUCERNAIRE, 19 h 45 : voir le 20 : 21 h : ESPACE CARDIN, 20 h 30 : M. Mespié,

A. Frantz (Offenbach).
EGLISE ANGLICANE ST-GEORGES, MARDI 24 LUCERNAIRE, 19 h 45 : voir le 20 ; 21 h :

RADIO-FRANCE, Auditorium 196, 18 h 30 : M. Juste, S. Billier (Zimmer-mann, Bussoti, Vandenbogaerde...). EGLISE ST-LOUIS-DES-INVALIDES, 20 h 30 : Orchestre Colonne, dir. : L. von Matacic, Chœur de l'orchestre Colonne, chef de chœur: J. Sourisse (Bruckner) CENTRE CULTUREL CANADIEN, 20 h 30 : C. Fostmier (Scelsi, Maderna)

CONCIERGERIE, 20 h 45 : E. Lamandier (ballate florentines, romances séfa-

EGLISE SAINT-PIERRE-DU-GROS-CAILLOU, 21 h : Ensemble vocal J. de Malestroit, Orchestre Ad Artem de

Festival

VIII SOIRÉES DE SAINT-AIGNAN

Hôtel de Seiss-Aignan Le 18, à 21 h : Quatuor Bernède (Bo ven); le 19, à 21 h : Ensemble C. Sta-mitz (Brahms, Stamitz, Weber); le 20, à 21 h : B. Schlosberg, Y. Le Goff (musi-que du Brésil); Le 21 à 21 h : B. Greuat, que du Brésil) ; Le 21 à 21 h : B. Grenat, F. Martin (Dowland, Leroy, de Vi-sée...) ; le 23, à 21 b : Petit collège de musique (Haëndel, de Visée, Monteverdi...); le 24, à 21 h : R. Siegel (Couperin, Sweelinck, Rameau...).

#### Jazz, pop, rock, folk

ARC (723-61-27). Petit antistorium, le 19, à 20 h 30 : F. Lindemann, S. Santa Ma-ria : les 20, 21, à 23 h : Oricha cusemble. ATMOSPHERE (249-74-30), le 19, à 23 h : Ovo, Yegba Likoba ; les 20, 21, 22, à 20 h 30 : F. Bebey. BAINS-DOUCHES (887-34-40), le 18, à

BATACLAN le 20, à 21 h : Malangue ;

Selsa y Control.

CASSINO DE PARIS (285-00-39), le 23, à 21 h : J. Mayall/M. Taylor.

CAVEAU DE LA HUCHETTE (326-65-05), 21 h 30 : S. Guérault, B. Vas-

CHAPELLE DES LOMBARDS (357-24-24) (D.L.), 22 h 30 : Pakatak. DUNOIS (584-72-00), 20 b 30 : les 19, 20 : Kent Carter trio; les 21, 22 : D. Gouirand. EGLISE AMÉRICAINE, le 20, à 20 b :

Transcontinental cow-boys.

FORUM (297-53-39), 21 h, les 18, 19, 20, 21, 22 :: Toure Kanda ; le 23 : Eyeless in Gaza, Tanit.

MANU MUSICALE (238-05-71), 21 h 30, le 20 : J. Querlier, B. Roussalet, M. Godart, A. Boucheau.

MUTUALITÉ (329-12-99), le 20, à 21 h : NEW MORNING (523-51-41), les 18, 19, 4 21 h 30 : Ethnic Heritage Ensemble; les 20, 22, 23, à 17 h 30 et 20 h 30 : L. Hampton; le 21, à 21 h 30 : Eastern Rebellion Three; le 24, à 21 h 30 : Mike Westbrook Brass Band.

PALACE (246-10-87), le 19, à 19 h 30 : Tears for Fears ; le 24, à 20 h 30 : Flock PALAIS DES GLACES (607-49-93), les

18, 19, à 21 h : S. Lacy. PETIT JOURNAL (326-28-59), 21 h 30 :

PETT JOURNAL (326-28-59), 21 h 30:
Mer.: High Society Jazz Band; Jeu.:
Chicago Jazz Band; Ven.: D. Sanchez;
Sam.: Tin Pan Stompers; Mar.: Les Haricots rouges-Kid Thomas.
PETTT OPPORTUN (236-01-36), 23 h:
G. Arvanites, J. Samson, Ch. Sandrais
(dernière le 22); à partir du 23:
J. Ruocco, S. Lazarevitch, Ch. Loos,
R. Del Fra, F. Incke.
PHIL'ONE DEFENSE (776-44-26), les
18, 19, 20, 21, à 21 h: Kalam.

18, 19, 20, 21, 2 21 h : Xalam.

RADIO-FRANCE auditorium 106 (524-15-16), le 19, à 18 h 30 : S. Lazarevitch, J. Ruocco, Ch. Loos, R. Del Fra, E. Ineke. SLOW CLUB (233-84-30), 21 h 30, les

18, 19, 20, 24 : Cl. Luter ; le 21 : J. Ca-SUNSET (261-46-60) (L.), 23 h :
A. Condouant, J. Gregg, Sangoma.
TH. DE PARIS (280-09-30), le 21, 3
18 h : R. Dyens, P.-Y. Sorin, J.-L. Coddaha.

VIEILLE HERBE (321-33-01), le 19, à 20 h : les Mandibules. Les comédies musicales

POTINIÈRE (261-44-16), (D. soir),

#### 20 h 45, dim. 15 h 30 : II signor Fagotto. Le music-hall

BOBINO (322-74-84) (D.1, 20 h 45 : Le cirque imagmaire (à partir du 24).

CASINO DE PARIS (285-00-39) (D. soir, E.1, 20 h 30, dim. 16 h. : Drôles de femmes

Femmes.

CHAPITEAU DES CLOWNS (32090-13) (D. soir, L.), 21 h, dim. 17 h : Ch.

Camerlynck

DÉCHARGEURS (236-00-02) (D.), 21 h 45 : F. Montaner. FORUM (297-53-47), le 24 à 21 h : S. Alaoui, S. Mahassen.

ESPACE-GAITÉ (327-13-54), les 19, 20,21 à 20 h 30 : S. Maiagugim, Antro LUCERNAIRE (544-57-34) (D.),

Alaout, S. Manasson. ESPACE CARDIN (266-17-30), 20 h 30 :

22 h 30 : J. Florence. MARIGNY (256-04-41) (D. soir, L.), 21 h, dim., 15 h: Thierry Le Luron. OLYMPIA (742-25-45), le 24 à 21 h : les Compagnons de la chanson ; les 18, 19, 20, 21 à 21 h ; le 22 à 14 h 30 et 17 h 30 :

Djurdjura. MOGADOR (285-45-30) (L.), 20 b 30, Sam. et dim., 15 h : Dancin'

PALAIS DES CONGRÉS (758-13-05)

(D. soir, L.), 20 h 30, sam., dim., 15 h :

Opéra de Pékin.

PALAIS DES SPORTS (828-40-90),

PALAIS DES SPORTS (828-40-90), 20 h 30: M. Berger (dern. le 2!); à partir du 24: Cl. Nougaro.

RANELAGH (288-64-44), les 19, 21 à 19 h: Chanson acousnie; le 18, à 19 h: Hubert; le 20 à 19 h: G. Pothier; les 19, 20, 21 à 21 h: Debile Show: le 18 à 21 h: Reflets dans un œil d'or.

TEMPLIERS (272-94-56), jeu., ven., sam., 20 h 30, dim., 14 h 30: Mon mec, c'est Mac: (dern. le 22).

TH. DU JARDIN (745-23-72) (D. L.).

THL DU JARDIN (745-23-72) (D., L.), 20 h 45 : J. Douai.

# TH. DE PARES (280-09-30) (D., L.), 20 h 30: M. Bernard. TROTTOIRS DE BUENOS-AIRES (260-44-41) (D., L.), 21 h 30: Trio Sur. La danse

A DEJAZET (887-97-34) (D., soir, L.,), 20 h 30; dim., 18 h 30; G. Martinez. AMERICAN CENTER (321-42-20), les 18, 19 à 21 h : Douglas Dunn. CENTRE MANDAPA (589-01-60), le 24

à 20 h 45 : Kathakali. CESP (343-19-01), le 24 à 20 h 45 : A. Le-FOUR SOLAIRE (372-98-81), les 20, 21,

N.GWALL STUDIO, le 19 à 20 h 30 . Si-TH. 18 (226-47-47), 20 b : Peinture fraiche, (dem. le 22) ; à partir du 24 : Ce Danse Consort. TH. DE PARIS (280-09-50) (D., soir.

L.,). 20 h 30, sam. et dim., 15 h : Ballet A.-Gades.

Paris, dir. : D. Fanal (Bach, Poulenc, Vivaldi). Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des sailes «LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES» 281-26-20 + (de 11 heures à 21 heures,

sauf les dimanches et jours fériés)

# **CINEMA**

moins de treize ans, (\*\*) max moins de dix-huit ans.

La Cinémathèque

CHAILLOT (704-24-24) MERCREDI 18 MAI

15 h. Quinzaine des réalisateurs (1969-1982) : Jeanne Dielman, 23, quei du (1909-1902): Jeannie Branan, 23, qua un Commerce, 1080 Bruxelles, de Ch. Aberman; 19 h, Eponsez-moi encore, de F. Tashlin; 21 h, Cinéma australieu (1919/1982): les Voitures qui out mangé Paria, de P. Weir.

JEUDI 19 MAI 15 h. Quinzaine des réalisateurs (1969/1982) : Milestones, de R. Krauer et J. Doagias; 19 h : Ahl Wilderness, de Cl. Brown; 21 h. Cinéma australien (1919/1982) : The Plumber, de P. Weir.

VENDREDI 20 MAI 15 h : la Route du bagne, de L. Mathot ; 19 h : la Colère du juste, de D. Mann ; 21 h : Picnic à Hanging Rock, de P. Weir.

SAMEDI 21 MAI 15 h : la Grande Epoque, de R. Youngston; 17 h: Chasso à l'homme, de F. Lang; 19 h: El (Tourments), de Luis Bunnel; 21 h, Cinéma australiez (1919-1982): la Dernière Vagne, de

DIMANCHE 22 MAI

15 h : la Sorcière, de A. Michel ; 17 h : le Volcur de bicyclette, de V. de Sica ; 19 h : les Amours de Carmen, de Ch. Vider ; 21 h, Cinéma sustralien (1919/1982) : Gallipoli, de P. Weir.

LUNDI 23 MAI

MARDI 24 MAI

15 h : les Nuits de Chinatown, de W. Wellman; 19 h, Quinzaine des réalisateurs (1969/1982): Road, de P. Leduc; 21 h, Cinéma australien (1919/1982): l'Année de tous les dangers,

> BEAUBOURG (278-35-57) MERCREDI 18 MAI

15 h, Quinzaine des réalisateurs (1969/1982): Appel, de W. Solarz; 17 h: la Tête de Normande Saint-Onge, de G. Carle; 19 h, Cinéma indien: Deux

JEUDI 19 MAI

15 h, Quinzaine des réalisateurs (1969-1982) : l'Eau chaude, Pean frette, de A. Forcier ; 17 h : Ferdinand le radical, de A. Kluge ; 19 h, Cinéma indien : Calcatta 71, de M. Sen.

VENDREDI 20 MAI

15 h, Quinzaine des réalisateurs (1969-1982): les Nomades, de Sid Ali Mazif; 17 h: l'Empire des sens, de N. Oshima; 19 h, Cinéma italien: la Sita d'or, de G. Aravindan. d'or, de G. Aravi SAMEDI 21 MAI

15 h. Quinzaine des réalisateurs (1969/1982) : Ceddo, de S. Ousmane; 17 h : les Memottes, de K. Papich; 19 h. Cinéma indien : l'Adversaire, de S. Rsy; 21 h : le Rituel, de G. Kasaravalli.

DIMANCHE 22 MAI

h. Quinzaine des réalisateurs 1969/1982): Soleil des hyènes, de R. Behi; 17 h: le Vautour, de Y. Yosha; 19 h. Cinéma indien: Dakhal, de G. Ghose; 21 h: Calcutta ville cruelle, de

LUNDI 23 MAI

15 h. Quinzaine des réalisateurs (1969/1982) : Gamin, de C. Duran ; 17 h : les Fils de Fierro, de F.-E. Solanas ; 19 h. Cinéma indien : la Fin de la nuit, de S. Bénégal.

MARDI 24 MAI

Les exclusivités

AMÉRIQUE INTERDITE (A., v.f.)
(\*\*): Rio Opéra, 2 (742-82-54).

ATOMIC CAFÉ (A., v.o.): Movies, 1=
(260-43-99); Saint-Séverin, 5 (354-50-91); Otympic Entropés, 14 (542-62-62).

LES AVENTURES DE PANDA (Jap., v.f.): Templiers, 3 (272-94-56). LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A., v.f.) : Trois Has 9- (770-47-55).

LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE (A., v.o.): Forum, 1" (297-53-74): Danton, 6" (329-42-62); Ro-tonde, 6" (633-08-22); (v.o., v.f.): Normandie, \$\sigma (359-41-18); vf. ; Rex. 2- (236-83-93); U.G.C. Opéra, 2- (261-50-32); U.G.C. Montparasse, & (544-14-27); U.G.C. Gare de Lyon, 12- (343-01-59); U.G.C. Gobelins, 13- (336-23-44); Mistral, 14- (539-52-43); Monte 16- (799-70-4). Magic, 15 (828-20-64); Murat, 16 (651-99-75); Paramount Maillot, 17

(758-24-24); Images, 18 (522-47-94); Secrétan, 18 (241-77-99). LA BALANCE (Fr.) : Maxéville, 9 (770-72-86); Paramount Montparnasse, 14-(329-90-10).

BANZAI (Fr.): Berlitz, 2\* (742-60-33); Ambassade, 8\* (359-19-08); Montpar-nusse Pathé, 14\* (320-12-06); Tourelles, 20\* (364-51-98).

LA BELLE CAPTIVE (Fr.) : Cherry Ecoles, 5 (354-20-12). LA BELLE DE SAIGON (A., v.a.) : Bo neparte, 6' (326-12-12).
HERLIN HARLEM (All, va.) (\*\*):

HERLIN HARLEM (All., v.o.) (\*\*):

Marais, 4\* (278-47-86).

BLADE BUNNER (A., v.f.) (\*): Opéra
Night, 2\* (296-62-56).

BRISBY ET LE SECRET DE NIMH
(A., v.f.): Saint-Ambreise, 11\* (70089-16); Cinoches St-Germain, 6\* (63310-82).

CARBONE 14, I.E. FILM (Fr.): La Ma-rais, 4 (278-47-86). rais, 4º (278-47-86).

LE CHOIX DE SOPHIE (A., v.o.): Ciné
Beaubourg, 3º (271-52-36): U.G.C.
Odéon, 6º (325-71-08); U.G.C. ChampsElysées, 3º (335-12-15); 14 Juillet Beaugrenelle, 15º (575-79-79) - V.f.: Capri, 2º
(508-11-69); U.G.C. Montparnasse, 6º
(544-14-27); U.G.C. Boulevards, 9º
(246-66-44); Magic Convention, 15º
(828-20-64).

(828-20-64). CIRCULEZ Y'A RIEN A VOIR (Fr.):
Berliz, 2 (742-60-33); Richelieu, 2 (233-56-70); Ambansade, 8 (359-19-96); Fanvette, 13 (331-60-74);
Montparnasse Pathé, 14 (320-12-96);
Pathé Clichy, 18 (522-46-01); Ganmout Gambetta, 20 (636-10-96).

COUP DE FOUDRE (Fr.): Gaamont Halles, (\* (297-49-70); Berlitz, 2\* (742-60-33); Studio de la Harpe, 5\* (634-25-52); Marignan, 8\* (359-92-82); Saim-Lazare Pasquier, 8\* (387-25-43); Nations, 12\* (343-04-67); Montparnasse Pathé, 14\* (320-12-06); Gaumont Convention, 15\* (828-42-27); Paramount Maillot, 17\* (758-24-24).

DANS LA VILLE BLANCHE (Seia) : Ciné Beaubourg, 3° (271-52-36); 14 Juillet Racine, 6° (326-19-68); 14 Juillet Parnasse, 6° (326-58-00); Mar-beuf, 8° (225-18-45); 14 Juillet Bestille, 11° (357-90-81); Républic Cinéma, 11° (805-51, 32)

DE MAO A MOZART (A., v.o.) : Saint-Ambroise, 11\* (700-89-16). Ambroise, 11º (700-89-16).

DAR L'INVINCIBLE (A., v.o.): Ermitage, 8º (359-15-71). — V.f.: Rex. 2º (236-83-93); U.G.C. Opéra, 2º (261-50-32); U.G.C. Montparnasse, 6º (544-14-27); Gare de Lyon, 12º (343-01-59); U.G.C. Gobelins, 13º (336-23-44); Misral, 14º (539-52-43); Magic, 15º (828-20-64); Pathé Clichy, 18º (522-46-01); Secrétan, 19º (241-77-99).

DARK CRYSTAL (A., v.o.): Studio Al-pha, 5 (354-39-47); Paramount City, 8 (562-45-76). - V.f.: Paramount Opéra, 2 (742-56-31); Paramount Montpar-nasse, 14 (329-90-10).

LE DERNIER COMBAT (Fr.): Gau-mont Halles, in (287-49-70); Parass-siens, 14 (329-83-11).

LES DERNIERS MONSTRES (il, v.o.) : Le Paris, & (359-53-99) ; Parnas s, 14 (329-83-11). - V.f. : Français, 8 (770-33-88).

DERRIERE LA PORTE (It., vo.) (\*): Ciné Besuborg, 3 (271-52-36); UGC Danton, 6 (329-42-62); Biarritz, 8 (723-69-23); Parmassiem, 14 (329-83-11). – V.L.: U.G.C. Opéra, 2 (261-DIALOGUE DE ROME (Fr.) : Otympic

ng, 6• (633-97-77).

Luxembourg, 6\* (633-97-77).

L'ETE MELIRTRIER (Fr.): Richeller, 2\* (233-56-70); Saint-Germain Studio, 5\* (633-63-20); Hantefeaille, 6\* (633-79-38); Coliaée, 8\* (359-29-46); Geurge-V, 8\* (352-41-46); Françaia, 9\* (770-33-88); Nations, 12\* (343-04-67); Athéna, 12\* (343-00-65); Fauvente, 13\* (331-60-74); Montparnasse Pathé, 14\* (320-12-06); P.L.M. Seint-Jacques, 14\* (589-68-42); Mistral, 14\* (539-52-43); Gaumont Convention, 15\* (528-42-27); Bienvente Montparnasse, 15\* (544-25-02); Victor Hugo, 16\* (727-49-75); Wepler, 18\* (532-46-01); Gambetta, 20\* (636-10-96).

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA

(636-10-96).

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE (Bost.-A., v.o.): Quintetts, 5- (633-79-38); George-V, 8- (562-41-46); Marignan, 8- (359-92-82). - V.f.: Marcylle, 9- (770-72-86); Français, 9- (770-33-88); Paramount Galaxie, 13- (580-18-03); Montparuos, 14- (327-52-37); Gammant Convention, 15- (828-42-27); Paramount Montmartre, 18- (606-34-25).

DEVA (Er.). Protehter, St. (354-16-04).

DIVA (Fr.): Panthéon, 5: (354-15-04); Marbonf, 8: (225-18-45); Palace Croix Nivert, 15: (374-95-04) (El. sp.). ROTH ET MARCEL (Pr.): Paramount Odéon, & (325-59-83): Publicis Elysées, & (720-76-23): Paramount Opéra, & (742-56-31): Paramount Montparasse, 14 (329-90-10).

ET. L'EXTRA-TERRESTRE (A. Trois Haussmann, 9- (770-47-55); Grand Pavois, 15- (554-46-85). LÉVENTREUR DE NEW-YORK (A. v.o.) (\*\*): Ermitage, \$\* (359-15-71); vf.: U.G.C. Boulevards, \$\* (770-72-86);

Mazéville, 9 (770-72-86); Pathé Clichy, 18 (522-46-01). FANNY ET ALEXANDRE (Suéd., v.o.):
Pagode, 7e (705-12-15); Olympic Balzac, 3e (561-10-60); Saint-Audré-deaArts III, 6e (326-80-25); Olympic Entrepôt, 14e (542-67-42).

LA FEMME DE CAUCHEMAR (All., v.o.) (\*\*): Marais, 4 (278-47-86). LA FILLE DE TRIESTE (It., v.a.): Paramount Odéon, 6 (325-59-83); Paramount Mercury, 3 (562-75-90); v.f.: Paramount Marivanz, 2 (296-80-40). LA FLAMBEUSE DE LAS VEGAS (A.

A PLAMBEUSE DE LAS VEREAS (A., v.o.): Publicis Saint-Germain, 6 (222-72-80); Paramount City, 8 (562-45-76). – V.f.: Paramount Opéra, 9 (742-5631); Paramount Montparname, 14 FUCKING CITY (AIL V.O.) (\*4): Ma-rais, 4 (278-47-86).

GAIJIN (Brc., v.o.) : Denfert, 14 (321-41-01).

GANDEH (Brit., v.o.): Gaumont Halles,
1" (297-49-70); Clumy Palace, 5" (35407-76); Hannefeuille, 6" (633-79-38);
Gaumont Champa-Elysées, 8" (35904-67); Parnassiens, 14" (320-30-19).
V.f.: Richellen, 2" (233-56-70); Français, 9" (770-33-88); Athéns, 12" (34300-65); Gaumont Sud, 14" (327-84-50);
Miramar, 14" (320-89-52); Clichy Pathé, 18" (522-46-01).

DENTIFICATION DEUNE PRANCE IDENTIFICATION D'UNE PEMME

(It., v.a.) : Epéc de Bois, 5 (337-57-47).

TOM SELLECK BESS ARMSTRONG

UGC NORMANDIE VOW - GRAND REX - UGC OPERA - UGC DANTON VO - UGC MONTPARNASSE - UGC ROTONDE VO - FORUM LES HALLES VE

UGC GOBELINS - MISTRAL - MAGIC CONVENTION - LES IMAGES - UGC GARE DE LYON - 3 SECRETAN - 3 MURAT - PARAMOUNT MAILLOT MELIES Montreail - CARREFOUR Pontin - ARTEL Nogent - ARTEL Rosny - ARTEL Créteil - ARTEL Marne La Vallée - FLANADES Sarcalles - PARINOR Autory UGC Poissy • ARCEL Corbeil • CYRANO Versailles • ARIEL Rueil FRANÇAIS Enghien • GAMMA Argenteuil • CLUB Colombes • PARAMOUNT La Varennie
BUXY Val d'Yerres • LES PERRAY Ste-Geneviève-des-Bois • LUX Bagners • CALYPSO Viry-Châtillon • VELIZY 2

STUDIO 78 Maisons-Laffitte = 7 MARES Elancourt - P.B. Cergy - DOMINO Mantes - MEAUX 1.2.3.4. - 9 DEFENSE-4 TEMPS

L'IMPÉRATIF (AL, v.o.) : Lacornaire, L'INDIC (Fr.): Galté Boulevard, 2 (233-67-06); Marbout, 8 (225-18-45); Para-mount Opéra, 9 (742-96-31); Galté Ro-chechouart, 9 (878-81-77).

J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE (Fr.) : Ambassade, & (359-19-08).

bassade, & (359-19-08).

PAURAI TA PEAU (A. v.o.) (\*): Ambassade, & (359-19-08); v.f.: Lumière, 9 (246-49-07); Marcville, 9 (770-72-86); Montpernos, 14 (327-52-37).

IE JEUNE MARIÉ (Pr.): Foram, 1\* (297-54-74); U.G.C. Opéra, 2\* (261-50-32); Berlitz, 2\* (742-60-33); U.G.C. Gobolinz, 2\* (336-32-44); Gaumont Sad, 14\* (327-84-50); Miramar, 14\* (330-89-52); Convention Saint-Charles, 15\* (579-33-00); Passy, 16\* (288-62-34); Images, 18\* (522-47-94).

MAYA L'ABETILLE (Antr., v.f.): Saint-

MAYA L'ABEULE (Antr., v.f.) : Saint-Ambroise, 11° (700-89-16). LE MONDE SELON GARP (A., v.o.) : Quintette, 5 (633-79-38) ; Ambassade, 8 (359-19-08) ; Parassaiem, 14 (320-

MORTELLE RANDONNÉE (%): U.G.C. Opéra, 2º (261-50-32); Cino-ches, 6º (633-10-82); Rotonde, 6º (633-08-22) ; Biarritz, 8 (723-69-23). L'ŒIL DU TIGRE : ROCKY DI (A.

OFFICIER ET GENTLEMAN (A., v.o.): Marbeuf, 8 (225-18-45) - V.f.: Trois Hussmann, 9 (770-47-55).

PAULINE A LA PLAGE (Pr.) : Studio Cujes, 5 (354-89-22); Paramount Odéon, 6 (325-59-83); Paramount, 14 (329-83-11).

PENTIENCIER DE FEMMES (Fr.-It., PENALEMONE DE PEMBRES (Pr.-It., v.f.) (\*\*): Paramount Marivaux, 2\* (296-80-40); Paramount City, 8\* (562-45-76); Max Linder, 9\* (770-40-04); Paramount Bastille, 12\* (343-79-17); Paramount Montparasses, 14\* (329-90-10); Convention Saint-Charles, 19\* (579-33-00); Paramount Montparasse, 14\* (329-90-10); Convention Saint-Charles, 19\* (579-33-00); Paramount Montparasse, 18\* (606-34-25).

48 HEURES (A., V.O.): Persmount Odéon, 6 (325-59-83); Erminage, 9 (359-15-71); Publicia Champs-Elysées, 9 (720-76-23), - V.L.: Rex. - 236-83-87): Persmount Marinary, 2 (236-9 (720-76-23), - V.I.; Rev., 2 (236-83-93); Paramount Marivanu, 2 (236-83-93); Paramount Opéra, 9 (742-56-31); Paramount Bantille, 12 (343-79-17); Paramount Montparamene, 14 (329-90-10); Convention Saint-Charles, 15 (579-33-00); Paramount Montparamene, 15 (579-33-01); Paramount Orléans, 14 (540-45-91); Paramount Montmarte, 18 (606-34-25); Secrétan, 19 (241-77-95).

19- (241-77-99).

RAMBO (A., v.o.) (\*): Marbouf, 8\* (225-18-45). V.f.: Arcados, 2\* (233-54-58). REVIENS JIMMY DEAN REVIENS

**LES FILMS NOUVEAUX** 

L'ARGENT, film français de Rober /ARGENT, film français de Robert Bresson: Forum, 1° (297-53-74); Impérial, 2° (742-72-52); Hannéraille, 6° (633-79-38); La Pagode, 7° (705-12-15); Olympic Balzac, 8° (561-10-60); Colisée, 8° (359-29-46); St-Lazare Pasquier, 8° (387-35-43); 14-Juillet Bestille, 11° (357-90-81); Parnassiens, 14° (329-83-11); Bienventle Montparnasse, 15° (544-25-02); 14-Juillet Bestigrenelle, 15° (575-79-79).

LES BANCALS, film français de Hervé Lièvre : Quintette, 5 (633-

79-38). L'HISTOIRE DE PIERRA (\*), film L'HESTOIRE DE PIERRA (\*), film franco-italien de Marco Ferreri, v.o.: Ciné-Beauhourg, 3° (271-52-36); UGC Odées (325-71-08); Biarritz, 8° (723-69-23); Publicis Matignon, 8° (359-31-97); Olympie Entrepot, 14° (542-67-42); Murst, 16° (651-99-75); v.f.: UGC Opéra, 2° (261-50-32); UGC Rotonde, 6° (633-08-22); UGC Boulevard, 9° (246-66-44); UGC Gare de Lyon, 12° (343-01-59); Paramount Galaxie, 13° (580-18-03); Paramount Orlésus, 14° (540-45-91); 14-Juillet Beaugrenelle, 15° (575-79-79); Paramount Maillot, 17° (758-24-24); Images, 16° (522-47-94).

A LUNE DANS LE CANIVEAU.

Images, 18 (522-47-94).

LA LUNE DANS LE CANIVEAU, film français de Jean-Jacques Beineix : Gaumont Halles, 1= (297-49-70); Berlitz, 2: (742-60-33); Richelleu, 2: (233-56-70); St-Germain Huchette, 5: (633-63-20); Bretague, 6: (222-57-97); Saint-André-des-Arts, 6: (327-48-18); Ambassade, 8: (359-19-08); St-Lazare Pasquier, 8: (387-35-43); Lumière, 9: (246-49-07); Fauvette, 13: (331-60-74);

Gaumont Sud, 14 (327-84-50); Mayfair, 16 (525-27-06); Wepler, 18 (522-46-01); Gaumont Gam-betta, 20 (636-10-96).

betta, 20' (636-10-96).

LE, MUR (\*\*), film franco-ture de Yilmaz Güney, v.o.: Ciné-Besubourg, 3' (271-52-36); UGC Odéon, 6' (325-71-08): 14-Juillet Parmasse, 6' (326-58-00); Normandie, 3' (359-41-19); Biarricz, 3' (723-68-23); 14-Juillet Bestille, 11' (357-90-81); 14-Juillet Bestille, 11' (357-90-81); 14-Juillet Bestille, 11' (651-99-75); v.f.: Rex, 2' (236-83-93); UGC Montpurpasse, 6' (544-14-27); UGC Boalevard, 9' (246-66-44); UGC Gobelius, 13' (336-23-44); Mistral, 14' (539-52-43); Magic Commention; 15' (828-20-64); Clichy Pathé, 13' (522-46-01).

LA VALSE PASS DAAPTERS

LA VALSE DES PANTINS, (ibn américain de Martin Scorese, v.o. : Gaumont Halles, 1<sup>st</sup> (297-49-70) ; Gamon: Haller, 1" (297-49-70); Quinctus, 5" (633-79-38); Marignan, 8" (359-92-82); Parameters, 14" (329-83-11); v.f.: Impérial, 2" (742-72-52); Fauvette, 13" (331-60-74); Montparname Pathé, 14" (320-12-06); Clichy Pathé, 18" (522-46-01); (522-46-01).

(32-40-11).

ZOMBIE (\*\*), film américain de Georges A. Romano, vo. : Paramount Odéon, 6\* (325-59-83); Marignan, 8\* (359-92-82); v.L.: Hollywood Bd., 9\* (770-710-41); Paramount Opéon, 9\* (742-56-31); Paramount Bastille, 12\* (343-79-17); Paramount Gobelins, 13\* (707-12-28); Montparnos, 14\* (327-52-37); Mistrat. 14\* (539-52-37); Mi (327-52-37); Mistral, 14 (539-52-43); Paramount Montmartre, 18 (606-34-25).

SUPERVIXENS (A. v.a.) (\*\*) : Beits i Films (H. sp.), 17 (622-44-21). SURPRISE PARTY (Fr.) : George V, & (562-41-46). THE VERDICT (A. v.o.) : Cluny Booles

SARAH (Fr.): U.G.C. Demos. 6 (329-42-62); Normandie, 8 (359-41-18).

CINEMA

P. State of 
SAN THE STREET

July 1979 St 188

The same of the same

DEPARTMENT SERVICE

·6

1 march 2 18 1

1 E 4 % 3

Rightin.

ENTRY.

CHARLE . .

3128 W

12 165

WATER C

e Mail + 14

NAME OF TAXABLE PARTY.

Control of the same

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO SERVE THE PERSON NAMED IN COLU Miles of the Contraction of

Bur H. S. C. Car The . M.

AND THE RESERVE OF

196 **第1時 7条** 1962 977 **第2**3

خوس د

MATERIAL DE LANGE

MARKET A. A. PROPERTY.

CAPILL A PLANTER OF CHICK

ERRATEINTE AM M

は何間は後まない。東京電子機会 一次においた。 こうできる機会 大きないた。

1831 N. 42 (187 ) NO.

TRITTE IN 1975 PARKET

Part - - - - - Breit Ling ?

MARGENAE N

CHEET DE NACOFFEI

Cold Service Colonial - Service Servic

er e- nos territo

PART ENGINEERS &

In sace or . The

Code Service

*®*©©©**©©** 

OPER 4.COMIQ SALLE PAYMEN 35 A1 RIL - 31 M is representation

MANCH

Matter in ARCOCKE ELC. IT. LAGISTATIO

MONTPARM

TÉRÉBEES (it., v.f.) (\*\*\*): Paramount Opéra, 9 (742-56-31): Paramount Montparname, 14 (329-90-10). massc, 14 (329-90-10).

TES FOU JERRY (A., vo.) : Chiefe, 8-(359-29-46). — V.L.: Hollywood Boule-vard, 9- (770-10-41); Lumbre, 9- (246-49-07); Montparnes, 14- (327-52-37). TOOTSUE (A., vo.) : Studio de la Harpe, 5 (634-25-52) : Denton, 6 (323-42-62) ; Biarrite, 9 (723-69-23), - V.f. : U.G.C. Opén, 2 (261-50-32) : Breingn, 6 (222-57-97) : U.G.C. Boulevard, 9-

LA TRAVIATA (fz., v.c.): Vendôme, 2 (742-97-52): Monte-Carlo, 8 (225-09-83).

LA ULTIMA CENA (Cab.) : Epéo do-Bois, 5 (337-57-47). LE VENT (Mal., vo.) ; St. André-des-Arts, 6\* (326-48-18) ; Olympic Balzac; 8\* (561-10-60) ; Olympic Enp8t, 14 (542-67-42).

VICTOR, VICTORIA (A., v.c.) : St. Michel, 9 (326-79-17) ; Hysén-Lincoln, 8 (339-36-14) ; Grand Paveis, 15 (554-46-85. – V.f. : Capri, 2 (508-11-69). LA VIE EST UN BOMAN (Pt.) ; Fort A VIE EST UN BOMAN (2t.): Form,
1" (297-53-74); Impérial, 2" (74272-52); St-Genmin. Vilings, 9" (63363-20); Hamtefenille, 6" (633-79-38);
Papole, 7" (705-12-15); Marigma, 8" (35936-14); Nation, 12" (343-04-67); Minamar, 14" (320-85-22); Formasica, 14" (329-83-11); 14-Juillet Beaugusuelle, 15" (575-79-79).

VIE PRIVEE (Sor., v.o.) : Cosmos, 6-(544-28-80):

Y A-T-IL ENFIN UN PILOTE DANS L'AVION ? (A., v.f.) : Paramount Mari-vanz, 2 (296-80-40). vanu, 2 (296-80-40).

ZEG ZAG STORY (Ft.) : Richelieu, 2 (233-56-70); Marignan, 8 (359-92-82); George V, 3 (562-41-46); Français, 9 (770-33-83); Nation, 12 (343-04-67); Favvette, 13 (331-60-74); Gaumont Sud, 14 (327-84-50); Monngamass Pathá, 14 (320-12-06); Gaumont Convention, 15 (828-42-27); Images, 18 (522-47-90.)

Les festivals

WIM WENDERS (v.o.): 14-brillet Par-name, 4: (326-38-00); mer.: Affice dans les villes; jeu.: Faux mouvement; ven., lon.: Hammett; sam.: An fil du temps;

les villes ; jou. : Faux mouvement ; ven., hun. : Hammett; sam. : An fil du bemps ; max. : l'Angoisse du gardien de but an mouseat du penalty.

STUDIO 28, 12 (606-36-07) ; mex. : Mexry Go Round ; jou. : Fernme on Démon ; ven. : Bulles perdues ; sam. : l'indie; dim., hen. : l'Œit du tigre, Rocky III (v.o.) ; max. : My disner with André (v.o.) :

BUSTER KEATON. : Marais USARE REALUPE. : DORMEN, - Les-47-86), mer. : la Consière du Navigator ; jeu. : le Mécano de la « General » ; ven. : Siteriori Jr. ; sun. ; Fiancées en folie ; dim. : Steambout Bill Jonior ; hm. : les Lois de Phosphalité ; mar. : le Dernier

MARX EROTHERS (v.o.).: Action Ecoles, 5 (325-72-07); mer.: la Sonpe su canard; jen.: les Marx au grand magasin ; was : Plumes de cheval ; sam : Un jour an cirque ; dim : Un jour aux es de cheval : sam. : Un

Monkey Business.

A. HETCHCOCK (2.0.). : Action Rive gunche, S. (354-47-62). mer., jen. : le Procis Paradine', ven., sam. ; la Maison du Dr Briwarden; dim., lun., mar. : Re-heres.

DUSTIN HOTEMAN (v.o.) :: Bolic à films, 17 (622-44-21), tls., 18 ls 20 : Alfredo, Alfredo; tis. 20 k 20 : John and

Mary.

LES ANNÉES 60 DU CINÉMA FRANCARS: Studio 43, 9 (770-63-40), jou.
18 h, ven. 22 h, sam. 14 h, dim., 20 h :
Paris nous appartient; mer., dim. 18 h,
ven. 20 h, sam. 22 h : Adieu Philippines;
mer. 20 h, sam. 20 h 15, dim. 46 h, lon.
18 h : le Mépris ; mer. 22 h, jeri, 29 h 30,
ven. 18 h, sam. 16 h 30; 22 h 15, dim.
14 h : Mariel i len dim. 22 h 30

PANORAMA DU JEUNE CINÉMA FRANÇAIS: Studio 43, 9 (770-63-40), mar., 20 h 30. AUTOROGRAPHIE DE L'ALIEMA-

AUTOMOGRAPHIE DE L'ALTEMAGNE (v.o.): Olympic, 14\* (542-67-42),
mer.: Woyznek; jed.: Travium obersionnels d'une esclave; ven. : le Second
Evell; sam.: Allemagne, mère biafarde;
dim.: le Tambour; lm.: la Maladie de
Hambourg; mar.: la Femme d'en face.
M. MONROE (v.o.), Cinfanascopo; Escurial, 13\* (707-28-04), t.l.s., 19 h 30 : le
Müllendaire; t.l.s., 22 h : Sept sub de réfication. ESCURIAL 13 (707-28-04), mer, jeu, vand, sam. 14 h. la Rhghe du jeu; dim., lan., mar. 14 h. la Chrade Illusion; t.l., 16 h. la Nait américaine; 18 h. Un

16 h : la Neit américaire; 18 h : Un transway noumé Désir (v.o.); 20 h : la Dennier Métro : 22 h 30 : les Minfits.

PLACE AU CENÉRAS COPE (v.o.) : Action La Fayerite, 9 (878-80-50), mar : le Roi et moi ; len - Carrossel; ven : Condamné su adence ; sam : les Rendezvous de Hong-Kong; dife, hm., mar. : Céophire. CECIL B. DE MILLE (v.o.) : Action L.

Fayette, 9 (878-80-50), mer., jen.; Cléo-plère, ven., sam. : les Nouveaux Conqué-rants : dim., lim., mar. : les Nouveaux des mets du Sud. BECHARD DREYFUS (v.a.), Studio des Ursplines, 5 (354-39-19); mer., vend., dim., mar.: The Big Fir; jeu., sam., hm.: C'est ma vie après tont.



En V.O. : CINÉ BEAUBOURG - U.G.C. BIARRITZ - NORMANDIE - ODÉON - 14-JUILLET PARNASSE - 14-JUILLET BASTILLE 14-JUILLET BEAUGRENELLE. - En V.F. : U.G.C. GOBELINS - U.G.C. MONTPARNASSE - U.G.C. BOULEVARDS - MAGIC CONVENTION 3 MURAT - MISTRAL - CLICHY PATHÉ - REX - ALPHA Argenteuil - 4 TEMPS La Défense - ULIS Orsay - ROBESPIERRE Vitry 4 PERRAY Sainte-Geneviève-des-Bois - CARREFOUR Pantin - FLANADES Sarcelles - ARTEL Rosny - ARTEL Créteil - SARTROUVILLE. Marin Karmitz présente





# CINEMA

in the constitution of the same

. . .

The Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract o H 3 122 - TOP (N)

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

3 - - - -

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

e ....

The second secon

\*...

Same and

...

. . .

erie er er er er er

3 34 5 5 5 A

4 2 2 22 22 22

1201112356 200

я :

--

\*\* ...

Mary St.

#### Les grandes reprises

LES ARISTOCHATS (A., v.f.) : Napo-LA BANDE A BONNOT (Fr.): Movies, 1" (260-43-99). CABARET (A., v.o.) : Noctambules, 5-(354-42-34). LES CADAVRES NE PORTENT PAS DE COSTARDS (A. v.o.) : Cimy Palace, 5' (354-07-76).

LES DAMNES (it., v.f.) (\*): Opéra
Night, 2' (296-62-56).

DEEP END (Ang.) : Espace Gaité, 14

DELIVRANCE (A., v.L.) (\*) : Opéra Night, 2 (296-62-56). LA DERNIÈRE FOLIE DE MEL BROCES (A. v.a.) : Contrescerpe, 5-(325-78-37). EMMANUELLE (Pr.) (\*\*): Paramount City, 8\* (562-45-76).

L'ÉPOUVANTAIL (A., v.o.): Opéra Night, 2- (296-62-56). ERASERHEAD (A., v.o.) : Recurial, 13-(707-28-04).

GEORGIA (A., v.o.) : Lucernaire, 6 (544-57-34). CLESSEMENTS PROCEESSIFS DU PLAISIR (H.sp.) (Fr.) (\*\*): Denfert, 14 (321-41-01).

HABOLD ET MAUDE (A., v.o.) André . Bazin, 13 (337-74-39). HELLZAPOPPIN (A., v.o.): Champo, 5

(A, va.): Chinkt, i\* (508-94-14).
L'ILE SUR LE TOTT DU MONDE (A., v.f.): Napoléon, 17\* (380-41-46).

JEREMIAH - JOHNSON (A., v.f.):
Opéra Night, 2\* (296-62-56). JESUS DE NAZARETH (it., v.f.) : (1= et 2\* parties), Grand Payois, 15\* (554-46-85).

LE JOUR LE PLUS LONG (A., v.o.) : Studio de l'Étoile, 17. (380-42-05). LE LAURÉAT (A., v.o.) : Quartier Latin, 5- (326-84-25)

LAWRENCE D'ARABIE (A., v.o.): Action Christine, 6 (325-47-46).

LENNY (A., v.o.): Élyafos Lincoln, 8 (359-36-14); Parnassiens, 14 (329-83-11).

MACADAM COW BOY (A., v.o.) : Stadio Médicis, 9 (633-25-97). LA MAISON DU LAC (A., v.o.) : Convention St-Charles, 15\* (579-33-00). LA MAITRESSE DU LIEUTENANT FRANÇAIS (A., v.o.) : Calypso, 17-

(380-30-11).

MASSACRE A LA TRONCONNEUSE
(A., v.o.) (\*\*): Olympic Lexembourg,
6\*, (633-97-77). MIDNIGHT EXPRESS (A., v.f.) (\*\*): Capri, 2 (508-11-69).

MOURIR A TRENTE ANS (Fr) : Seint-

Ambroise, 11° (700-89-16).

LA NUIT DE L'EGUANE (A., v.o.): Action Christine, 6° (325-47-46); Mac Mahon, 17° (380-24-81). PAIN ET CHOCOLAT (It., v.o.): Subst-Michel, 5 (326-79-17). LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE (Fr.) Paris Lossies Bowling, 13- (606-64-98).

ROBERT DE NIRO

ROBERT DE NIRO ET JERRY LEWIS

sont les super-stars de l'année.

Michel MARDORE

Un excellent film.

Claude SARTIRANO

L'HUMANITÉ DIMANCHE

LE NOUVEL OBSERVATEUR.

C'est drôle, mais terrifiant.

Claude BAIGNERES LE FIGARO.

PHANTOM OF THE PARADESE (A., v.A.) (\*) Cinoches, 6 (633-10-82).

LE PIGEON (It., v.o.) : Studio Logos, 5\* (354-47-62) ; Acacias, 17\* (764-97-83). FINOCCHIO (A., v.f.): Arcades, 2\* (233-54-58); La Royale, 8\* (265-82-66); U.G.C. Gara de Lyon, 12\* (343-01-59); Napoléos, 17\* (380-41-46).

LE PROCES (A., v.o.) : Action Christine, QUE LE SPECTACLE COMMENCE (A., v.o.): Riaho, 19- (607-87-61). REDS (A., v.o.) : Cinéma Présent, 19-(203-02-55).

LE RETOUR DE MARTIN GUERRE (Pr.) : Paris Loisks Bowling, 19 (606-64-98).

LES RUELLES DU MALHEUR (A., v.n.) : Action Christine Bis, 6 (325-47-46). SATYRICON (It., v.o.) (\*) : Champo, 5 (354-51-60). SHE DANCES ALONE (A. v.A.): Risko,

SHE DANCES ALONE (A. v.o.): Rinko, 19 (607-87-61).

THE MAFU CAGE (A., v.o.): Épéc de bois, 5 (337-57-47).

TROIS CAMARADES (A., v.o.): Olympic Suint-Germain, 6 (222-87-23).

LE VIOLENT (A., v.o.): Action Christine Bis, 6 (325-47-46).

VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER (A., v.o.): Action Christine Bis, 6 (325-47-46).

VA.): Calypso, 17 (380-30-11).
VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE

(A. v.o.) : Escarial Panorame, 13- (707-28-04). WOODSTOCK (A.,v.o.) : Péniche des Arts, 16 (527-77-55). Les séances spéciales

AMERICAN GIGOLO (A., v.o.): Chitelet-Victoria, 1= (508-94-14), 16 h, von., sem., 0 h 15. AU-DELA DU REEL (\*) (A; v.o.) Châtelet-Victorie, 1 = (508-94-14), 18 h. AU-DELA DU BEEN ET DU MAL (\*) (A., v.o.), Rivoli-Beaubourg, 4 (272-63-32), 16 h 5.

LE BEAU MARIAGE (Pr.) : Ciné-Beaubourg, 3 (271-52-36), sam., hun, BEYROUTH, LA RENCONTRE (Lib., v.o.), Cinoches, 6 (633-10-82), 15 h 40.

CALEGULA (\*\*) (It.; v.o.) Châtelet-Victoria, 1\* (508-94-14), ven., sam., 0 h. CÉLINE ET RILIE VONT EN BA-TEAU (Fr.): Saint-Ambroisa, 11º (700-89-16), mer., 20 h 15. LES CHARIOTS DE FEU (Brit.; v.o.):

Palace, 15 (374-95-04), mer. 21 h, sam. 19 h, dim., 18 h 30, km., 21 h 15. CLEMENTINE TANGO (Fr.): Movies-Halles, 1\* (260-43-99), 12 h 10 + Cino-ches, 6\* (633-10-82), 15 h 40. LE DERNIER METRO (Fr.) : Escurial,

13 (707-28-04), 20 h.

DERSOU OUZALA (Sov.; v.o.): StLambert, 15 (532-91-68), jet., mar.,
21 h, vez., 17 h et 21 h 30, dint., 19 h. L'ENFANT SAUVAGE (Fr.): Cité Inter-nationale, 13 (589-38-69), mar., 21 h. EXTÉRIEUR NUIT (Fr.) : Ciné-Besubourg, 3 (271-52-36), ven., dim.,

LA FÉLINE (A., v.o.) (\*) : Olympic-Lineambourg, 6 (633-97-77), 12 h et 24 h. LA GRANDE ILLISION (Fr.) : Escu-riel, 13 (707-28-04), dim., tun., mar., 14 h.

V.O.: MARIGNAN PATHE • PARNASSIENS • QUINTETTE PATHE • GAUMONT HALLES

V.F.: MONTPARNASSE PATHE • IMPERIAL PATHE • FAUVETTE • CLICKY PATHE

ET DANS LES SALLES DE LA PERIPHERIE

UN FILM DE

MARTIN SCORSESE

L'HOMME ATLANTIQUE (Fr.): Olympic-Luxembourg, 6 (633-97-77). IDENTIFICATION DUNE FEMME (It., v.a.), Rivoli-Beaubourg, 4 (272-63-32), 22 h 15.

LE JAPON DE Fr. REICHENRACH (Fr.): Ciné-Beanbourg, 3 (271-52-36) ven., dim., 11 h 55. J'ERAI COMME UN CHEVAL FOU (Fr.): St-Ambroise, 11° (700-89-16), vend., 21 h 30, inn., 21 h 45.

LETTRE D'AMOUR EN SOMALIE (Fr.): Olympic-Saint-Germain, 6' (222-87-23), 12 h. MEAN STREET (\*) (A., v.o.), Ciné-Beaubourg, 3 (271-52-36), ven., sam., dim., lun., 11 h 50.

MÉDÉE (IL., v.o.) : Saint-Ambroise, 11° (700-89-16), mar., 21 h 45. 1900 (it., v.o.) : Bothe à films, 17 (622-44-21), sam., dim., 14 h (1" partie); sam., dim., 17 h (2" partie).

sam., dim., 17 h (2° partie).

LES MISFITS (A., v.o.) Escurial, 13° (707-28-04), 22 h 30.

MOI CHRISTIANE F... (°) (All., v.o.):

Templiers, 3° (272-94-56), ven., dim., mar., 20 h.

NEXT STOP, GREENWICH VILLAGE (A., v.o.): Templiers, 3 (272-94-56), 22 h. LA NUIT AMERICAINE (Fr.), Escurial, 13° (707-28-04), 16 h.

ORANGE MECANIQUE (\*\*) (A., v.o.): Studio Galande, 5 (354-72-71), 20 h 5. PASSION (Fr.): Olympic, 14 (542-

67-42), 18 h en sem.

LA PETITE BANDE (Fr.): Templiers, 3(272-94-56), mer., sam., dim., 15 h 20,
hm., 15 h 15. PROFESSION REPORTER (It. v.o.): Olympic, 14 (542-67-42), 18 h en sem. PLAY-TIME (Fr.): Templiers, 3\* (272-94-56) jeu., 14 h 15, sam., dim., lun., 17 h 30.

QUE LE SPECTACLE COMMENCE (A., v.o.), Châtelet-Victoria, 1= (508-94-14), 22 h. LES RAISINS DE LA COLÈRE (A., v.o.) : Studio Comrescarpe, 5 (325-78-37), 14 h.

LA RÈGLE DU JEU (Fr.), Escurial, 13 (707-28-04), mer., jen., ven., asm., 14 h.

LA ROULETTE CHINOISE (All.;
v.o.): Ciné-Beaubourg, 3 (272-52-36),
sam., han, 11 h So.

THE LAST PICTURE SHOW (A., v.o.): St-André-des-Arts, 6 (326-48-18), 24 h. HF 12 (info THE BOCKY HORROR PICTURE 12 h 30 Atout cosur. SHOW (A., v.o.) (\*): Studio Galande, 5- (354-72-71), 22 h 30, 0 h 20. THE LAST WALTZ (A., v.o.): Châtelet-Victoria, 1= (508-94-14), 20 h.

TRAVAIL AU NOIR (Brit., v.o.): St-Ambroise, 11 (700-89-16), ven., 19 h 45, hm., 20 h. 18 h 25 Le villege dan Inn., 20 h.
UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR (A., v.o.), Escurial, 13° (707-28-04), 18 h.
WANDA (A., v.o.), St-André-des-Arts, 6° (326-48-18), 12 h.

18 h 25 Le village dans
18 h 50 Histoire d'en ri
19 h 5 Météorologie.

WOODSTOCK (A., v.o.), Péniche, 16 (527-77-55), 18 h 30, 22 h, sam., dim., la h., 15 h. YOL (Ture, v.o.), Saint-Ambroise, 11° (700-89-16), jeu., 19 h 30, sam., 19 h 50, mar., 19 h 45.

**JERRY LEWIS** 

JERRY LEWIS est magnifique...

JOCQUES SICLIER LE MONDE.

C'est une bien belle histoire d'amour

que celle-là, JERRY LEWIS y est

sublime. Le le dis tout net.

C'est du beau travail...

Michel PEREZ LE MATIN.

du grand cirque.

Serge DANEY LIBÉRATION.

même ki.

en définitive, le "roi" c'est tout de

# RADIO-TÉLÉVISION

#### Mercredi 18 mai

#### PREMIÈRE CHAINE : TF1

20 h 35 Le cœur du débat. Émission de I. Barrère, N. Copin et D. Grandclément. L'état de la France avec MM. Jacques Delors, ministre de l'économie, des finances et du budget, et Jean-Pierre Fourcade, sénateur U.D.F. des Hauts-de-Seine, président des Clubs Perspectives et Réalités.

22 h Spécial Cannes 83.

22 h 10 Naissance d'une exécution : le Prince de

de Bela Bartok par l'Orchestre de Paris, dir. P. Boulez. On connaît bien « le Mandarin merveilleux », moins « le Prince de bois ». De cet autre poème chorégraphique, Pierre Boulez, après Dorati, réveille - la fureur et le mystère ».

23 h 35 Journal.

#### **DEUXIÈME CHAINE : A 2**

20 h 35 Téléfilm : Houdini, le magicien, de M. Sha-Magicien, illusionniste, le grand Houdini fait le serment de parler à sa femme une fois mort. Deux ans après sa

disparition a lieu une séance de spiritisme très contro-

22 h 10 Magazine : Moi... je,

de B. Bouthier. Au sommaire, comme toujours, des tas de petits sujets : Vivez-vous au-dessus de vos moyens? (quinze personnes et leurs revenus); portrait d'un batteur; le Verlan ; la troisième génération « gay » : Valèrie Valère. 23 h 5 Journal.

#### TROISIÈME CHAINE: FR 3

20 h 35 Variétés : Cadence 3 Émission de Guy Lux, Lela Milcie et Pascal Danei. Avec Paul Anka, en direct de Cannes.

21 h 35 Journal.

21 h 55 Téléfilm : L'histoire du soldat Fransez, de Ph. Durand, avec J.-F. Poron, S. Goulven, A. Léal et Th. Pouliguen.
L'histoire du soldat Fransez Lomener, de retour chez sa

sœur Amélie après soixante-quatre ans d'absence. Yves Gallois, journaliste, recueille le témoignage de ce paysan illettré, condamné à mort et soi-disant exécuté pour la patrie en 1914. 22 h 48 Une minute pour une image, d'Agnès Varda.

22 h 50 Prélude à la nuit. - Sonate pour cor et plano - de Beethoven, par A. Cazalet au cor et M. Levinas au piano.

#### FRANCE-CULTURE

19 h 30, La science en marche : promenade au jardin des

20 h, Musique: Catherine Sanvage.

22 h 30, Nuits magnétiques, actualité du cinéma.

#### FRANCE-MUSIQUE

20 h 30, Concert : (en direct de l'IRCAM) : - Okaganon -, de Scelsi; « We approach the sea », de Lenot; « Pro-logue », de Grisey; « Concerto pour violoncelle », de Ligeti, par l'Ensemble de l'Itinéraire, dir. J. Mercier, sol. G. Caussé, P. Muller. 22 h 30, Fréquence de muit.

#### Jeudi 19 mai

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

12 h HF 12 (infos).

13 h Journal.

13 h 50 Objectif santé : Troisième âge, troisième souffie.

18 h 25 Le village dans les nuages.

18 h 50 Histoire d'en rire.

Le groupe socialiste et le groupe U.D.F. de l'Assemblée nationale, la C.F.D.T. 20 h Journal.

20 h 35 Série : Bel Ami.

Réal. P. Cardinal, adapt. P. Moustiers, avec J. Weber, A. Clément Bel-Ami quitte Madeleine, renoue avec Clotilde, séduit Mère Duroy, pour enfin prendre en otage sa fille Suzanne avec qui il se marie. Darnier épisode d'une adaptation sans gloire d'un roman de Maupassant.

22 h 15 Spécial Cannes. De José Artur.

Des séquences et interviews de vedettes du cinéma après la clôture du Festival de Cannes 1983.

23 h 15 Journal.

## **DEUXIÈME CHAINE: A 2**

10 h 30 ANTIOPE.

12 h Journal (et à 12 h 45).

12 h 10 Jeu: L'Académie des neuf.

13 h 35 Émissions régionales.

13 h 50 Série : La vie des autres. 14 h 5 Aujourd'hui is vie.

15 h Téléfilm : Le maître des clones, de D. Mod-Un docteur et son mentor entreprennent de mystérieuses manipulations génétiques.

16 h 40 Magazine : Un temps pour tout. Cet été, la

17 h 45 Récré A2.

18 h 30 C'est la vie.

18 h 50 Jeu: Des chiffres et des lettres. 19 h 10 D'accord pas d'accord.

(I.N.C.) Croissants au beurre on ordinaires? 19 h 15 Emissions régionales.

19 h 40 Expression directe.

20 h Journal.

20 h 35 L'Histoire en question : Toutankhamon, d'A. Decaux.

L'équipe de « l'Histoire en question » s'est rendue en Egypte, a retrouvé les traces du précurseur du pharaon Toutankhamon et tente de reconstituer la démarche des

21 h 50 Magazine : Les enfants du rock. Sex Machine, Weather Girls, Kid Creole et The Cocomas, Joe Cocker...

23 h 15 Journal.

archéologues.

#### TROISIÈME CHAINE: FR 3

18 h 25 A.N.P.E.: Séquence emploi. 18 h 30 Pour les jeunes.

18 h 55 Tribune libre. Autour de Cannes : chrétiens médias, le Père M. di

뗼

19 h 10 Journal

19 h 15 Emissions régionales. 19 h 50 Desein animé : Tintin.

20 h Les jeux. 20 h 35 Ciné-passion, de M.-C. Barrault.

20 h 40 Film : la Provinciale. Film franco-suisse de C. Goretta (1980), avec N. Baye, A. Winkler, B. Ganz, P. Vernier, P. Chesnais. Une jeune Lorraine, dessinatrice en architecture, quitte sa ville natale pour aller chercher du travail à Paris. Dans la capitale, elle mêne une vie difficile, accumule

Un style rannelant celui de la Dentellière pour le portrait d'une semme humiliée et intérieurement blessée, mais dont la volonté est la plus sorte. L'étude sociologique, que Goretta veut porter vers la satire, est discu-table.

22 h 20 Journal.

22 h 40 Bleu outre-mer.

La pêche artisanale et le blaff en Guyane.

23 h 34 Une minute pour une image, d'Agnès Varda. 23 h 35 Prélude à la nuit.

Mélodies de Clara Wieck-Schumann, avec U. Reine-mann, baryton, et D. Selig au piano.

#### FRANCE-CULTURE

7 h 2, Matinales: Paris et les Parisiens sous le Second Empire; le Nicaragua aujourd'hui.

8 h, Les chemms de la comaissance : l'espace et le temps aujourd'hui ; à 8 h 50, La vallée aux loups.

9 h 7. Matinée de la littérature. 19 h, 45 Questions en zig-zag... à J.-Y. Blot : la

11 h 2, Libre parcours jazz (et à 13 h 30 et 17 h 32). 12 h 5, Agora.

14 b. Sons.
14 b. 5, Un livre, des voix : • Sarniz •, de G. Edwards.

14 h 45, Les après-midi de France-Calture : itinéraires retrouvés ; à 15 h 20, Dossier ; à 16 h, Promenade avec Goya à Madrid ; à 17 h, French is beautiful.

18 h 30, Fenilleton : Portrait de femme.

19 h 25, Jazzà l'ancienne.

19 h 30, Les progrès de la biologie et de la médecine.

20 h, Nouveau répertoire dramatique : « Après dîner » et « L'argent fait le bonheur », de R. Prieto.

22 h 30, Nuits magnétiques.

#### FRANCE-MUSIQUE

6 h 2, Musiques du matin : œuvres de Rossini, Mozart, Boisgallée...

7 h 5, Concert : - Sérénade - de Tchaîkovsky, par le Nouvel Orchestre philharmonique, dir. E. Krivine.

7 h 45, Le journal de musique.

8 h 10, Concert : concerto nº 2, de Bartok, par le Nouvel Orch. phil., dir. E. Krivine, sol. D. Sitkovetsky, violon.

9 h 5, L'oreille en colimaçon : musique du Kurdistan. 9 h 20, Musiciens d'anjourd'hui: Anner Bijlsma Œuvres de Beethoven, Boccherini, Antonii, Piatti...

12 h, Le royaume de la musique. 12 h 35, Jazz: Eric Dolphy.

13 h, Concours international de guitare : œuvres de Bach, Sor, Kleynjans. 13 h 30, Poissons d'or.

14 h 4, Musique légère. 14 30. D'une oreille l'autre.

17 h 5, Les intégrales : Œuvres de Pierre Boulez.

18 h, Jazz 18 h 30, Studio-Concert jazz : le quintette du guitariste S. Lazarevitch.

19 h 35, L'imprévu. 28 h. Fréquence de muit: paysages du Danube: de Passau à Vienne; à 20 h 30, concert (en direct de la Mozartsaal de Vienne): « Quatuor op. 59 n° I - de Besthoven; « quatuor n° I » de von Einem; « Quatuor en ré majeur », de Haydn, par le Quatuor Alban Berg; à 22 h 30, La valse et le divan; à 23 h, la descente du Payshe.

#### TRIBUNES ET DÉBATS

## **JEUDI 19 MAI**

- M. Jean Huillet, responsable du Comité d'action viticole de l'Hérault, est invité à l'émission « Plai-doyer », sur R.M.C., à 8 h 30.

- M. Michel Baroin, président de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, et de la FONDES (Fondation de l'économie sociale) participe à l'émission . Le temps de dire », à 19 heures, sur Radio-Service-Tour-Eiffel,

101,5 MHz, Paris. - M. Michel Crepeau, ministre du commerce et de l'artisanat, est reçu à l'émission - Quest-ce que je dois faire? -, sur Europe 1, à 9 h 05.

# 999999999999999999

TONY RANDALL DIAHNNE ABSOTT - SANDRA BERNHARD

**OPÉRA-COMIQUE** SALLE FAVART 回 25 AVRIL - 31 MAI

0

**OFFENBACH** 

LA BELLE HÉLÈNE 🖁

15 REPRÉSENTATIONS

ALAIN LOMBARD/CLAUDE SCHNITZLER JERÖME SAVARY

**RENSEIGNEMENTS: 296.06.11** 

999999999999999999999

# COMMUNICATION

#### PRESSE ET RADIO A MONTPELLIER

# Un alligator aux dents longues

Le financement d'une radio privée locale relève du cassetête chinois pour beaucoup de petites» stations associatives le Monde du 13 mai), mais pas pour les «grosses», en particu-lier lorqu'elles sont soutenues par un quotidien régional. Un exemple, à Montpellier.

Montpellier. – Une gueule verte et blanche de crocodilien, dont la machoire supérieure s'allonge démesurément, ce ne peut être, sur les bords du Lez, que l'emblème de Radio-Alligator (94,5 MHz), «mariée», depuis le 16 décembre 1982, au quotidien régional *Midi Libre*, avec la bénédiction de la commission Ga-labert, mais dans l'attente d'une signature sur les registres officiels de la Haute Autorité de la communica-

La station de la rue Maguelone, à Montpellier, que l'on peut capter jusqu'à Nîmes ou Béziers — bien au-delà de la distance légale de 30 kilo-mètres — aurait pu s'appeler tout au-rrement. Mais ce nom et ce museau longiligne, qui semble vouloir tout happer, symbolisent bien l'appetit de cette radio locale privée, spé dans la diffusion de musique rock (1).

D'abord, Radio-Alligator, qui vient nettement en tête des taux d'écoute dans la chaude bataille des radios libres à Montpellier (2), est la seule station de la cité à émettre vingtquatre heures sur vingt-quatre comme sa grande sœur France-Inter; même si, entre 2 h et 6 h 30 du matin, ses studios — installés juste au-dessus de la rédaction locale de *Midi Libre* — sont déserts. Les auditeurs de la nuit écoutent des programmes

Ensuite, la station méridionale innove en créant, à partir du 17 mai, un « département information ». Dans ce but, elle vient d'engager M. Jean-Luc Galini, ancien rédacteur en chef de Radio-Monte-Carlo (∢ remercié » après le 10 mai 1981) et deux autres journalistes profession nels. De bon cœur ou non, leurs confrères de Midi-Libre devront leur prêter main-forte. Dans l'esprit de Me François Chassaing, avocat, l'un des trois membres (3) du « directoire » de Radio-Alligator, l'objectif est clair : mordre sur la clientèle de France-Inter et de Radio-Monte-Carlo, dans la principale tranDe notre envoyé spécial

che d'informations du matin (7 heures-9 heures). Deux autres bulletins à 12 heures et à 19 heures se-ront également confectionnés.

L'ambition étant rarement gratuite, qui finance ? *Midi Libre* assume le quart du budget de fonctionne-ment de sa radio, 1,6 million de francs pour 1983. Le quotidien pren-dra en charge les salaires des trois journalistes nouvellement embau-chés. Mais pour le reste ? Car Radio-Alligator amploie à plein temps un coordonnateur des programmes, plus spécialement chargé des relations avec les maisons de disques, et trois autres personnes, qui assurent la permanence de l'antenne, responsables, notamment, de la régie et du matériel. En outre, la station montpelliéraine rétribue à la pige vingtdeux producteurs et animateurs ons (4),

Alors la radio languedocienne, qui constitue en cela un bel exemple de détournement de la loi sur la communication audiovisuelle, a trouvé qua-

Elle a institué, dequis le 1° avril une carte d'auditeur, vendue au prix de 70 F pour 1983 (35 Fpour les étudiants, et il y en a 30 000 à Montpellier). Cette carte donne droit à des réductions non négligeables dans quatre-vingt-huit magasins et cinémas de la ville. Radio-Alligator compte sur une rentrée de 350 000 F pour cette année.

Dans le même temps, chaque commerce verse à la station une coti-sation de 3 000 F, toujours pour cette année. Cet apport est totalemem réinvesti par la radio dans la promotion des négoces en question. Pas par le truchement des ondes, puisque ce n'est pas autorisé, mais par d'autres biais : publicités dans Midi libre, qui a quasiment le monopole de la presse écrite dans la région, ainsi que sur les panneaux d'af-fichage et dans les « journaux gratuits ». Apparemment, chacun y trouve son compte.

La station méridionale a convaincu d'autre part un certain nombre d'institutions locales (Caisse d'épargne, chambre de métiers, chambre de commerce et d'industrie, etc.) de sponsoriser des émissions ou des

ienc, secrétaire de la mairie — ont gnerc, seu ou que \_\_\_\_ été kongtemps difficiles.

tranches horaires. Troisième moyen de financement : elle développe des activités para-commerciales. Par exemple en co-produisant - avec les organisateurs - des concerts, comme récemment, jusqu'à Fréjus ou Radio-Alligator diffuse des cassettes, payées généralement 400 F l'unité par les marques qui les réalisent. Ce peut être une interview du champion automobile Didier Pironi, rémunérée par une marque de cigarettes, ou la sortie du film Ghandi sur les écrans de la place de la Comédie. « L'important pour la société productrice, dit Mª Chassaing, ce n'est pas qu'on la cité mais que nous incitions à alla voir ce spectacle. >

Enfin, Radio-alligator organise une tournée d'été, à l'instar de certaines de ses consœurs. Podium (le matériel est prêté par Midi libre), artistes « gratuits » (rétribués par les maisons de disques), spectateurs non payants, mais publicité tous azimuts sur et autour du podium

#### Un enjeu politique

Me Chassaing ne cache pas ses impathies pour le parti républicain. Sympathies pour le paru republicant. Le Midi libre passe pour un organe de ntre droit. Opposé, en tout cas, à la municipalité montpelléraine, diri-gée depuis 1977 per M. Georges Frèche (P.S.). Aussi l'alliance entre le puissant quotidien régional et la principale radio locale privée n'a-t-elle pas fait sourire à l'hôtel de ville. Tout « buildozer » qu'il soit, M. Frèche n'a pas réussi, en six ans, à « dynami-ser » les médias à son profit. Aucune station de la cité n'est vraiment ac-quise au parti socialiste, même si deux ou trois, comme Radio R. libre (Fédération Léo-Lagrange) ou Radio-Agora (Fédération des œuvres laiques), se situent dans la mouvance de la gauche. De même l'hebdomadaire le Journal de Montpellier, « city magazine » de tendance centregauche, est loin d'être toujours ten-dre avec les élus locaux et ni les uns les autres n'ont l'audience cumulée de Midi libre et de Radio-Alligator. Quent à FR 3 Languedoc-Roussillon, ses rapports avec la municipalité socialiste – aujourd'hui € normalisés > avec M. Claude Con-

Ce n'est pas la moindre contradio tion dans cette bouillante et bouillonde prouver sa fidélité au pouvoir en ger de créer - avec toute la pru-dence de rigueur - un festival annuel € Libcom > ?

L'enjeu politique paraît évident. Pour sa part, Radio-Alligator s'en dé-fend. « Pas de politique sur nos ondes, affirme Mr Chassaing. Du reste, nous n'avons souffié mot des dernières municipales. Notre audi-toire de musique rock — principalement les dix-huit-trente-cinq ans -doit à 90 % voter à gauche. » En un mot, pas question de perdre. Soit. Mais quelle sera la « couleur » de la tranche d'information 7 heures-9 heures du matin 7 Inodore et sans saveur ? Si l'objectif est bien de capter des auditeurs des stations natio-nales, Radio-Alligator ne pourra éviter de définir sa « ligne ». Et le crocodile de Montpellier a les dents

(2) Il y avait seize radios locales au départ ; c'est beaucoup pour une seule ville. Elles ont été obligées de se « marier » deux par deux. Exemple : Radio-Shalom avec une radio non juive.

(4) Payé en moyenne 50 F de l'heure, avec des tarifs qui deviendront concurrentiels : de l à 4.

nante capitale régionale de plus de deux cent mille habitants, qui vient place : pour faire résilement connaî-tre ses réalisations, l'équipe communale se doit d'éditer, à 100 000 exemplaires, son propre journal mensuel, intitulé Montpellier, votre ville. La propagande n'en est surement pas exclue, mais chaque numéro, plus ou moiris bien conçu, et le la contra de  contra de la contra del contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la numero, pius ou moms pien conçu, est, avant tout, une mine d'informa-tions peu développées par Midi Rore; est-ce la même démarche qui conduit aujourd'hui la municipalite à envisade la libre communication (radios pri-vées, réseaux câblés, satellites, etc.),

MICHEL CASTAING.

(1) Du blues noir anx nouveaux du rock international en passant par les classiques des années 60 — avec PaniAnha — et la musique cool californienne, ou ne s'en prive pes sur l'anterne, ou ne s'en prive pes sur l'anterne.

(3) Avec Alain Le Menez, représen-tant la direction de Midi libre et M. Eric Pechadre, responsable des

On n'arrête pas de rouscailler, de rouspéter, de dire et de répéter qu'on crève d'ennui devant nos télés, et puis, des qu'on nous propose du neuf, du jamais vu, dès au on nous balance une série, un magazine inédit, on est les premiers à crier au scandale. au ratage. On se juge offensés, décus ; on a l'impress se moque de nous. Rappelez-vous la façon dont nous avons accueilli Polac à ses débuts l'Et puis, pau à pau, pas toujours d'accord, on sa fait l'un à l'autre, on s'habitue. Chacun essaye d'y mettre du sien, des deux côtés de la vitre, on se réconcilie et on finit par ne plus pouvoir se pas-ser de ces rendez-vous pourtant jugés si déplaisants au départ.

Je ne sais pas si ce sera le cas pour « Saga », le mensual scientifique dont nous avons vu la second numéro mardi soir sui T.F. 1. Après nous être bien juré, bavard, prétentiaux, fait à l'épate, qu'on ne nous y repren-drait plus. Rien de tel, cette fois-

chose. Le nythme, le ton de ce jeu de saute-mouton entre le monde et ce que nous en percevons, accrochent l'attention. Ils secrifient encore un peu trop au ∉chie fou fou fou∋ de ∉Dim Dam Dom », émission style Elle qui a marqué son époque. Mais la tentation était grande, s'agis-sant de nous montrer des illusions optiques, de lécher l'image, et de donner dans le pièce du

Ce n'est pas grave. La balade en forêt de Fontainebleau héris-sée de signes, cathédrale gothi-que, megasin de curlosités, ro-ches gravées du néolithique et boîtes de conserve, vestiges de l'Ascension, valait le déplace-ment. Le débat entre spécialistes, encore trop long à mes yeux, nous a permis de faire un saut au séirigérateur sans avoid l'impression de perdre le fil. On aurait tort de se plaindre : au morts pauvent sa révéler très

CLAUDE SARRAUTE.

#### QUATRIÈME CHAINE

#### M. Alain de Sédouy est nommé conseiller de M. Rousselet

M. Alain de Sédouy deviendra-t-il directeur de la future quatrième chaîne de télévision? C'est ce que risse supposer un laconique coromuniqué du groupe Havas, qui a an-noncé, mardi 17 mai, sa nomination omme conseiller de M. André

Démissionnaire, en avril, de ses esponsabilités à TF 1 à la suite de désaccords avec la direction de la chaîne (le Monde du 14 avril), M. Alain de Sédony quittera la di-rection des éditions Ramsay pour s'occuper, à partir du 1° juillet, au-près du président de Havas, de la quatrième chaîne. Il sera assisté par M. René Bonnell, précédemment die chaîne. Il sera assisté par recteur de la distribution de Gan-

On sait que les négociations sur le cahier des charges du futur canal de télévision payante se poursnivent à un rythme intensif entre Havas et le secrétariat d'État chargé des techniques de la communication. Elles pourraient déboucher très rapidenent sur la constitution de la société. La nomination de MM. Alain de Sédouy et René Bonnell laisse supposer que l'étude du projet est pratiquement achevée et que Havas souhaite ne pas perdre de temps dans la mise en place des structures et de la programmation d'une chaîne qui devrait débuter dès mai 1984. Encore faut-il que les problèmes industriels posés par la commande de cinq cents mille décodeurs soient réglés avant cette date.

# Le premier constructeur européen s'engage.

Commercants, artisans, professions libérales, directeurs de petites ou moyennes entreprises, Maires de France... découvrez dès aujourd'hui le microordinateur M.20 Olivetti.

Un matériel qui allie l'intelligence à la simplicité. Et surtout un micro-ordinateur garanti par 5 engagements du 1er constructeur européen.

l" engagement: L'assistance. 280 points de vente

M.20. Bénéficiez avec le M.20 du plus dense réseau de distribution de microordinateur en France.

#### Fiche technique

Microprocesseurs 16 bits (Z 8001). Mémoire 160 ou 320 Koctets. Extension winchester 11 Moctets. Écran monochrome ou couleur orientable. Clavier Azerty accentué. Interface parallèle "Centro

Interface sectorielle RS 232C (V24) synchrone et asynchrone. Gamme d'imprimantes. Langage Basic, Micro-soft. Assembleur,

Soit 280 points de vente exclusifs sans compter les distributeurs indépendants.

Obtenez des aujourd'hui leurs adresses en nous renvoyant le coupon-réponse ci-dessous.

2° engagement: Près de 100 programmes applicatifs disponibles. Profitez de notre expérience de plus de 12.000 systèmes de gestion installés en France et des solutions disponibles dans notre bibliothèque de logiciels.

Traitement des textes. Comptabilité générale, analytique, publique. Paye. Gestion des ventes. Gestion des stocks. Bâtiment. Ateliers mécaniques. Marchés. Collectivités. Grossistes. Détaillants. Tiers Payant. Génie civil. Administrateurs de biens.

Feuilles de calculs électroniques. Saisie et gestion de données. Télécommunications.

3° engagement: 6 mois de mainnance gratuite. Bénéficiez en toute sécurité de l'efficacité informatique d'Olivetti grâce à notre contrat exclusif: 6 mois de maintenance gratuite, pièces

et main-dœuvre. 4º engagement: La plus souple des formules de leasing, location-vente...

Nos ingénieurs commerciaux

trouveront avec vous la formule la plus adéquate. 5° engagement : Pour nos clients O.E.M. la garantie d'une informatique tech--nique ouverte sur l'avenir leur permettant à tout moment le meilleur

choix.

olivetti

Le pro rencor

ALEXANDER N. FORESTE NEW

NAME FOR PARTY OF THE PARTY OF

SE W 4 COL

THE PARTY OF THE PARTY. 2. 电电路

DESAR hmation cont ostages en H

geignement bestari gelaje. monic et serieur: encel et techtrichen



# FORMATION PROFESSIONNELLE:

# DES PROJETS AUX RÉALITÉS

Considérée comme l'une des grandes préoccapa-tions du gouvernement, et symbolisée par le minis-tère de M. Marcel Rigout, la politique en faveur de la formation professionnelle se développe selon treis

Mise en place au temps de la croissance, la loi de 1971 sur la formation continue avait besoin d'être revue et adaptée. Trois groupes de travail ont, l'an dernier, remis un rapport qui préfigurait le projet de réforme adopté par le conseil des ministres le

Deuxième axe, le gouvernement souhaite déveopper une politique sectorielle de formation pour er des retards dans certains domais pour des technologies modernes telles que l'électro-

Extim, pour répondre au chômage des jeunes, il était décidé d'un programme transitoire de rattra-page pour l'insertion des jeunes de seize à dix-buit aus, bientôt prolongé par un plan pour les seize

eller ost nome

M. House

Ce plan pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes de seize à viagt-cinq ans fera l'objet d'une « table ronde », le 20 mai à Matignou, sinsi que l'a déclaré M. Pierre Mauroy à l'Assemblée nationale, le 4 mai.

Sont conviées à cette réunion, les cinq confédéra-tions représentatives (F.O., C.F.T.C., C.F.D.T.,

C.G.T. et C.G.C.), les organisations d'employeurs C.N.P.F., C.G.P.M.E. et Union professionnelle des artisans - aiusi que l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie et celle des chambres de métiers. Ensemble, ils procéderont à un bilan des actions déjà engagées et à une recherche des moyens à mettre en œuvre pour développer l'effort entrepris. « Le gouvernement et ses partenaires, a précisé le premier ministre, doivent s'entendre sur l'opportunité d'une négociation interprofessionnelle en vue de favoriser l'emploi des jeunes dans les entreprises et l'acquisition d'une qualification profes-

On connaît, à ce sujet, les intentions du gouvernement. Il s'agit de procurer à 600 000 jeunes de seize à vingt-cinq ans, dès la fin de 1983 (700 000 pour 1984), des formules d'insertion qui permet-traient de combiner formation et apprentissage de la vie professionnelle. S'appuyant sur les dispositifs existants et complété de mesures nouvelles, ce plan aurait pour objectifs : la prolongation de l'action éducative de l'école et de l'Université, sons la forme de formations en alternance; l'insertion professionnelle des jeunes sans emploi avec des contrats emploi-formation ou contrats emploi-adaptation; l'amélioration de l'orientation des jeunes et l'encou-ragement de leurs initiatives, notamment en utilisant la période de service national.

De fait, ces dispositions viendront donc prolon ger les mesures qui avaient déjà été prises dans le cadre du plan pour les seize-dix-huit ans et dont ou juge mieux maintenant les premiers résultats. Au 1° avril 1983, sur 160 000 jeunes de seize à dixbuit aus accueillis dans 875 permanences, 25 500 ont trouvé une solution immédiate (emploi, retour à la scolarité, contrat d'apprentissage), 90 000 étaient dirigés sur des stages et 20 000 étaient en attente de

Reste, enfin, ce « grand chantier » dont parle M. Marcel Rigout, le projet de réforme de la formation professionnelle continue, annoncé depuis plu-sieurs mois, et qui, avant l'adoption en conseil des ministres, avait fait l'objet d'un accord contractuel sur son aspect le plus novateur, le congé individuel de formation, en septembre 1982.

Ce projet rénove la loi de 1971 en l'adaptant aux grands consants de mutation et aux lois sur les droits nouveaux des travailleurs. Il sera, affirme le ministre, « l'outil de formation pour la troisième révolution industrielle ». Même s'il a déjà donné lieu à une polémique avec M. Yvon Chotard, vice-préside du C.N.P.F., sur deux points d'application (voir le Monde du 12 mai), le projet de réforme devrait permettre à davantage de salariés de bénéficier d'une

Ainsi, alors que le nombre annuel des congés individuels ne dépasse pas 60 000, les nouvelles dispo-sitions devraient en faciliter l'accès à une population plus étendue, de l'ordre de 3 millions de personnes. En effet, le congé individuel sera ouvert aux travailleurs des entreprises de moins de dix salariés grâce à ce que le ministre appelle la « solidarité interentreprises . Désormais, les entreprises liées par l'accord contractuel, et déjà assujetties à l'obligation de participer au financement de la formation, devraient verser à des organismes paritaires une contribution de 0,10 % de la masse salariale comprise dans le montant global de leur obligation de 1,1 %. Ce qui permettra pour ces organismes un fonction lus régulier et transparent ainsi que l'accueil des salariés des petites entreprises, puisque ces dernières pourront être remboursées de tout ou partie de l'inemnité de fin de contrat à durée déterminée du travailleur qui aura remplacé le titulaire en formation.

Enfin, autre innovation, il est institué une obligation de négocier avec les organisations syndicales les objectifs et les moyens de la politique de formation professionnelle, qui interviendrait en cas d'absence de convention collective de branche ou d'accord pro-

Progressivement, c'est le nouveau paysage de la formation qui se dessine.

ALAIN LEBAUBE.

# Le programme « seize-dix-huit ans » rencontre des difficultés sur le terrain

ministre de la formation professionnelle, annonçait que l'objectif du pian de formation des «seize-dix-huit ans » avait été atteint : 105 000 de ces ieuxes, dont 50 % de filles, sont entrés effectivement en formation au mois de février. An total, quelque 139 000 jeunes out été accueillis et orientés dans les permanences et missions locales ouvertes dans

E programme de formation salaire, ces jeunes iront vers une pour les seize-dix-huit ans marginalisation croissante dans une pour les seize-dix-huit ans répondair à une nécessité d'urgence, en même temps qu'il pro-cédait d'une éthique audacieuse. Après mai 1981, M. Pierre Manroy ne déclarait-il pas : « Plus un Jeune de seize à dix-huit ans au chô-

Le premier ministre affirmait là une ambition politique qui a permis de mobiliser toutes les énergies, au plus haut niveau du gouvernement et des institutions, pour une solution au problème posé par les 100 000 nes concernés : ceux qui sont victimes du manque d'instruction, mais aussi de l'inadéquation grandissante entre la formation et le profil des emplois accessibles.

Ces filles, ces garçons, représentent une grande partie de la classe d'âge de ceux qui n'avaient trouvé place ni à l'école, ni dans les filières traditionnelles d'apprentissage, ni sur le marché du travail – alors que les précédents programmes ne s'adressaient qu'à moins de 10 000 jeunes du même âge.

Volonté politique, donc, de mon-trer que l'insertion des jeunes les plus défavorisés est l'affaire de tous, qu'insertion sociale et insertion promelle sont indissociables. Car sans formation, sans travail, sans luit à vingt-cinq ans. Faut-il considérer ces premiers résultats con satisfaisants?

marginalisation croissante dans une société qui reste, même en cette période, productiviste. S'il faut en croire les services de M. Rigout, les chiffres qui apparais-sent, considérés comme positifs, auraient d'ores et déjà mis en évi-

D'abord, un dispositif d'orienta-tion nouveau a été mis en place, conduisant à des formations qui associent, pour un même jeune, des stages à finalité strictement professionnelle et des stages destinés sur-tout à faciliter l'insertion dans la vie sociale - et le secteur associatif, nous dit-on, s'est largement impliqué dans cette stratégie.

Ensuite, les principaux acteurs, dont certains avaient été « insuffisamment sollicités dans le passé », se sont mobilisés. Ainsi les collectivités locales out-elles joué, « dans un réel pluralisme politique », un rôle décisif dans le dispositif d'accueil et d'information des jeunes. Des entre-prises se sont vu investir d'une resconduite d'actions de formation en alternance. Une collaboration efficace s'est également instaurée entre les différents services de l'éducation nationale et de l'emploi. Pius géné-

oble du pays (1). Seulement 20 000 d'entre eux out pu retrouver une place dans le système scolaire et l'apprentissage, ou accéder à un emploi. Les autres achèvent leur stage de formation. D'autres initiatives sont en cours pour 300 000 à 400 000 jeunes de dix-

public d'éducation a été tel que près de 50 % des stages de formation ont été organisés sur son initiative.

Enfin. un consensus s'est manifesté entre le gouvernement et le patronat pour conférer à ces forma-tions un caractère authentiquement « qualifiant » et rompre avec la pratique des « stages-parking ». De réels efforts ont été faits aux niveaux régional, départemental, local, pour proposer des formations « en liaison avec les possibilités réelles du marché du travail aujourd'hui et demain

> JEAN BENOIT. (Lire la suite page 33.)

(1) Au 1ª avril, selon les derniers chiffres du ministère de la formation professionnelle, 158 842 jeunes de seize à dix-huit ans ont en fait été accueillis et Apprendre à libérer la parole des autres objectifs généraux de production de

pas bonne à dire», que «les mots peuvent être blessants», que savoir dire - non - est une preuve d'indépendance d'esprit. Et pourtant, une loi, en date du 4 août 1982, fait obligation aux chefs d'entreprise de plus de deux cents personnes de négocier la mise en œuvre de « l'expression des salariés ».

Certains chefs d'entreprise avaient pris les devants sous les auspices, par exemple, d'Entreprise et Progrès pour proner la communication dans leurs sociétés. Les Cercles de qualité organisés à l'occasion d'une difficulté dans le cycle de production flirtaient un tant soit peu avec l'expression.

La loi qui - libère la parole ouvrière » prévoit que les salariés auront à s'exprimer sur le contenu et l'organisation de leur travail, ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer leurs conditions de travail, en recherchant eles solutions qui seraient de nature à en faire disparaître ou à en atténuer les anomalies ». Mais elle exclut « les questions qui se rapportent au contrat de travail, aux classifications, aux contreparties directes ou indirectes

l'entreprise ». Personne n'est tenu de cer à l'aveuglette ni de rester pureparticiper à ces groupes d'expression ment formels. Ceux-là ont fait appel mais tout le monde v est convié.

La formation à l'expression des salariés

A part cette obligation de negocier avec les syndicats, la loi laisse le champ ouvert à toutes les initiatives pour l'organisation de ce nouveau droit. Pas de progrès en uni-forme! Rien n'est figé, rien n'est institutionnalisé. Tout est à improvi-

L'imprécision volontaire du texte permet à chaque entreprise, de se doter d'une expression « à la carte ». Ce qui amène Jean-Pol Roulleau et Michèle Millot (co-auteurs de l'En treprise face aux lois Auroux) (1) à considérer que «l'important c'est plus de savoir - pourquoi - l'entreprise se lance dans l'expression. plutôt que de savoir - comment -. Tout le problème réside dans l'interprétation qu'on fera de la loi en fonction des enjeux en lice dans l'entreprise. La manière de se servir de la loi définira son bien-fondé pour la collectivité et éclaircira l'oblectif poursuivi dans les sociétés à travers les réponses qui seront données aux doléances ou aux sugges-

#### Une formation « à la carte »

Puisque tout est laissé à la libre organisation, la formation n'échappe pas à cette règle. Elle n'apparaît dans le texte qu'au chapitre de l'animation, et encore n'est-elle que sug-gérée. Rien n'oblige les futurs animateurs à recevoir une formation. - Ils pourront continuer de tellement bien «encadrer» les réunions qu'il n'en sortira rien ou de parler pour « occuper le temps » et d'éviter d'écouterle, indiquent J.-P. Roul-

lean et Michèle Millot.

Pour d'autres chefs d'entreprise, au contraire, pas question de se lanà des spécialistes des relations sociales dans l'entreprise.

Dans le Tarn, la Société mécanique de Castres, qui emploie environ quatre cents personnes (dont trois cents ouvriers) travaille sur « l'exmois de novembre 1982. Aujourd'hui, tout le personnel, au travers de vingt-huit groupes de douze à quinze salariés chacun, a eu l'occasion de s'exprimer. Bilan de cette première sournée : trois cent huit propositions! La plus grande partie émane des ateliers de production. La société fabrique des machines-outils, chaînes d'usinage à transfert automatique mesurant de 10 à 15 mètres de long, destinées à l'industrie automobile. L'atelier d'usinage de ces machines a fourni, à lui tout seul, plus de cent questions : 50 % des thèmes étaient liés aux conditions de travail, 35 % à l'organisation du travail et 15 % au contenu du travail. Dans les autres services, bureaux d'études, administration, etc., les - conditions de travail - tiennent également le haut du pavé mais presque à égalité avec le . contenu du travail -, principalement les relations avec les autres services.

> CHRISTIANE GROLLER. (Lire la suite page 33.)

(1) Michèle Millot et Jean-Pol Roulleau organisent des séminaires de réflexion et de promotion pour les cadres dirigeants et les responsables des af-faires sociales sur les problèmes de stratégie sociale des entreprises dans le ca-dre d'« Expansion-Formation ». Ils sont les auteurs de l'Entreprise face aux lois Auroux, Editions d'organisation, 1983,

# ralement, l'engagement du système Ministère de l'Education Nations CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS Formation continue

160 stages en 1983/1984

Enseignement préparatoire et formation générale: Introduction aux enseignements scientifiques, anglais technique, méthodes d'expression écrite et orale.

Economie et gestion:

Economie industrielle, gestion financière et comptable, économie et droit immobiliers, droit commercial, ingénierie.

Sciences et techniques:

Chimie, biologie, alimentation, génie civil, électrotechnique, électro-nique, automatisme, énergétique, mathématiques, informatique, mécanique, métallurgie, plastiques, matériaux industriels, physique.

Travail et entreprise:

Ergonomie, tormation de formateurs, psychologie du travail, sociologie du travail, droit social, relations sociales, organisation.

En outre, des stages dans le cadre du congé formation et pour demandeurs d'emploi sont organisés à plein temps. Demandez notre calendrier 1983/1984

CNAM F.C. : 292, rue Saint-Martin 75141 Paris Cedex 03 Tél. 274 40 50

LES NORMES EN R.F.A. Journée d'études

Publicité

Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris

Jeudi 16 juin 1983 - 9 h - 18 h

Les normes techniques en vigueur en Allemagne Fédérale compliquent de façon importante l'action commerciale d'une entreprise expor-L'E.A.P. Ecole Européenne des Affaires et la Direction des Rela-

tions Internationales de la C.C.I.P. organisent une journée d'études sur les normes techniques en République Fédérale Allemande. Cette journée est conçue pour un public de chefs d'entreprises, ca-dres dirigeants, responsables d'exportation et responsables techniques.

Monsienr Helmut Zülchner, consultant en normes allemandes (Düsseldorf-R.F.A.) apportera son expérience pratique et exposera sa méthodologie de traitement de ce problème.

Les interventions des responsables de l'AFNOR et de son service d'aide technique (NOREX), les témoignages de chefs d'entreprises, l'exposé d'un fonctionnaire des Communautés (C.E.E.) compléteront

Prix: 460 F (déjeuner compris) - non assujetti à la T.V.A. Journée en langue française.

FORMATION CONTINUE INTERNATIONALE E.A.P.

Tél.: 766-51-34 - postes 433 et 427 Veuillez adresser votre carte de visite à Patrice RENARD pour recevoir le bulletin d'inscription.



ÉCOLE EUROPÉENNE **DES AFFAIRES** 

La première d'un nouvelle génération d'écoles

PARIS - OXFORD - DUSSELDORF Adresse France: 108, bd Malesherbes - 75017 PARIS - 766-51-34

#### UNE REVUE DE FORMATION PERMANENTE **EN GESTION**

LA REVUE FRANÇAISE DE GESTION au sommaire du numéro 40 (60 F)

L'ENTREPRISE ET LES LOIS AUROUX

- La réforme d'une époque : l'expression des salanés.

 Peut-on changer les rapports humains par décret ? - L'impact des lois Auroux sur les relations sociales.

 Une nouvelle gestion de l'emploi et du temps de travail **CHINE: SOLUTION POUR UNE CRISE** 

numéro spécial hiver 1982-1983 (90 F)

- Réformer ou ne pas réformer? Le dilemme de l'expenence

- La restructuration industrielle et ses effets dans l'entreprise

Plan, centralisation et autonomie des entreprises en China.

La coopération pour la prospection et l'exploitation des ressources pétrolières off-shore. PUBLIES PAR LA FONDATION NATIONALE

POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA GESTION Tél. (1) 766-03-08

- Formation d'agents généraux, de courtiers et d'élèves inspecteurs.
- Formation reconnue pour la capacité professionnelle.
- Enseignement pluridisciplinaire d'une année universitaire et stage pratique.
- Examen d'entrée pour étudiants diplômés Bac + 2.

Enseignement gratuit et possibilité de bourse.

**RENSEIGNEMENTS:** E.N. Ass. CYCLE COMMERCIAL 292, RUE SAINT-MARTIN - 75003 PARIS

(Tél.: 271-24-14, POSTE 503)

#### **FORMATION** D'ASSISTANTS - BIBLIOTHÉCAIRES - DOCUMENTALISTES

s'adresse à tous ceux qui ont un emploi ou qui ont déjà travaillé. Aucun diplôme exigé. Aucune limite d'âge. Cours de novembre à juin les lundis, mercredis et vendredis de 19 heures à 21 heures.

Pour tous renseignements envoyer une enveloppe timbrée à

FORMATION D'ASSISTANTS BIBLIOTHÉCAIRES DOCUMENTALISTES

Cours du soir : 21, rue d'Assas, 75270 Paris Cedex 06.

#### INSTITUT D'ÉTUDE DES RELATIONS INTERNATIONALES

(I.L.E.RI.)

Établissement privé d'enseignement supérieur 12, rue des Saints-Pères, 75007 PARIS - Tél.: 296-51-48

Fondé en 1948, l'Institut donne une formation de caractère juridique, économique et commercial aux jeunes cadres et aux professionnels désireux de se préparer aux

# CARRIÈRES INTERNATIONALES

L'I.L.E.R.I. organise également, à la demande des entreprises désireuses d'assurer la formation de leur personnel dans le domaine du commerce international, des enseignements spécifiques, des journées d'études, des séminaires et des études de cas.

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures

#### MARKETING: COPIES COULEURS Qualité photographique professionnelle

ETRAVE 38 Av. DAUMESNIL PARIS-125 2 347.21.32

Ministère de l'Éducation Nationale Conservatoire National des Arts et Métiers

# INTEC

Préparation au D.E.C.S. en 1983/84

**NOUVEAU RÉGIME:** 

Cinq unités de valeur constitutives du certificat préparatoire aux études comptables et financières (décret du 12 mai 1981)

**ANCIEN RÉGIME:** 

Trois certificats constitutifs du diplôme d'Études comptables supérieures

**ATTENTION: FIN DE L'ANCIEN RÉGIME 1984** 

Inscriptions en juillet-août auprès de

L'INSTITUT NATIONAL DES TECHNIQUES ECONOMIQUES ET COMPTABLES 292, rue Saint-Martin, 75141 PARIS CEDEX 03

Téléphone: 271-24-14, poste 518

#### SEFOCEPE

- LE SERVICE DE FORMATION CONTINUE ET D'ÉDU-CATION PERMANENTE DE L'UNIVERSITÉ DE HAUTE BRETAGNE - RENNES-II organise près de Saint-Malo un stage résidentiel d'immersion linguistique en AN-GLAIS.
- La formation est assurée par une équipe de formateurs de l'Université ainsi que par une équipe d'animateurs anglophones intervenant entre les cours au moment des repas et lors des heures de loisirs.
- Ce stage, d'une durée de dix jours (du lundi 3 octobre, 18 heures au vendredi 14 octobre, 14 heures), s'adresse à toute personne désirant développer rapidement sa maîtrise de la communication orale.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, s'adresser :

#### SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE

Université de Heute Bretagne 6, evenue Gaston-Berger - 35043 RENNES-CEDEK Tél. (99) 59-09-40 (ligne directe) (99) 54-99-55, postas 1912 et 1914)

#### <u>FORMATION PROFESSIONNELLE : DES PROJETS AUX RÉALITÉS</u>

# Un établissement pilote : le centre AFPA d'Angers

Angers. - On a dit du vin d'Anjou qu'il est à lui seul toute la famille des vins de France. Ainsi, pourrait-on définir le centre de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) d'Angers, visité récemment par les membres de l'Association des oumalistes de l'information sociale (AJIS). L'AFPA d'Angers, c'est un sement ultra-moderne, qui offre à ses utilisateurs toute la gamme des métiers. Du compagnon tailleur de pierre à l'informaticien, les types de professions les plus divers s'y côtoient, au bénéfice de stag proviennent en proportion égale de la région même ou du reste du pays.

Former une main-d'œuvre qualiiée : reconvertir dans de nouvelles activités les salariés chômeurs ou promotion de ceux qui ont un em-ploi : telles sont les tâches de l'AFPA, une association régie par la loi de 1901, la plus importante organisation de ce genre en France. Il s'y est ajouté depuis quelques année une autre mission : celle d'apporter un apoui aux entreprises pour la formation de leurs salariés, notamment dans l'utilisation des nouvelles technologies: informatique, bureautique, robotique.

#### L'a effet informatique >

C'est à Angers que l'on découvre le mieux, au stade expérimental, les progrès réalisés dans cette voie. Le centre local, qui n'était encore qu'un intier il y a deux ans, est devenu ement pilote pluriprofessionnel où de nouveaux types de formation ont été créés pour quelque 1 200 stagiaires : 600 dans les cours de formation professionnelle des adultes et 600 dans les cours de formation continue. Il ne compte pas moins de 600 postes de travail répartis en quatre groupes d'enseignement, correspondant à un éventail de tions adapté à l'économie régionale, mais aussi aux besoins des autres parties de la France. Parmi les sections nouvelles : i'in-

formatique de gestion. Ce type d'enseignement, qui dure onze mois, comporte quatre phases : l'initiatio à l'informatique, l'apprentissage de la programmation, l'analyse. l'anolication sur le terrain. Cette section est dotée de cinq micro-ordinateurs représentatifs du système de gestion informatique d'une petite entreprise - et d'un ordinateur moyen système. Au total, sept postes de travail. Les staciaires obtiennent un diplome d'analyste-programmeur en télétraitement correspondant au niveau III du technicien supérieur. Un débouché important à l'heure où l'∢ effet informatique » pénètre tout le secteur tertiaire. Comptables, employés, secrétaires ou chefs de service : tous sont concernés par l'évo-

#### Priorité aux demandeurs d'emploi

lution vertigineuse de la bureautique.

On ne peut guère décrire un centre AFPA: succession d'ateliers ou de salles de cours qui le font ressembler à n'importe quel établissement d'enseignement. Une seule différence : les élèves sont des adultes, à l'exception de quelques dizaines de

jeunes gens et de jeunes filles de plus

de seize ans — ces demiers récupérés dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et des actions menées en faveur des jeunes

Car l'AFPA, créée au lendemain de la demière guerre en faveur de la population salariée adulte, a évolué depuis lors, tout autant que la monde du travail. Elle a également subi l'impact des évolutions techniques et de tutelle du ministère de l'emploi, l'association s'occupe autourd'hui en priorité, dans ses 140 centres installés sur tout le territoire français, de la cualification des demandeurs d'emploi, des jeunes de seize à vingt et un ans, des chômeurs de longue durée, de la reconversion des salariés des entreprises en difficulté pris en charge par le Fonds national de l'em-

L'AFPA est en fait un organisme gigantesque. Près de trois cents spétés sont enseignées à qu 95 000 personnes par 5 200 forma-teurs (sur un total de 10 000 agents) au cours de stages dont la durée varie de quelques mois à un an. Ces formateurs, issus des centres techniques de l'association, sont rémuérés comme dans la production. Les spécialités qu'ils inculquent aux stares vont des techniques de pointe à la menuiserie, du tournage à commande numéricue à la maintenance des ordinateurs.

Sous l'impulsion de son président. M. Jean-Léon Donnadieu, et de son directeur, M. Guy Métais, l'AFPA a entrepris depuis trois ans une profonde décentralisation afin d'entretenir un contact étroit avec les agences de l'emploi, les collectivités locales, les organisations professionnelles et. surtout, les entreprises, pour mieux répondre à leurs besoins. La loi du 7 ianvier 1983 relative à la répartition des compétences entre l'État et de la formation professionnelle le premier domaine qui soit décentralisé très largement.

#### Seulement 17 % d'échecs

Dans certains secteurs de pointe cette politique donne déjà d'excellents résultats. A preuve, plus de 90 % des candidats analystesprogrammeurs en télétraitements conversationnels (A.P.T.C.) ont été admis à l'AFPA d'Angers pour être dirigés vers les entreprises. Mais si la demande est forte dans ces secteurs. les possibilités d'accueil des centres restent netternent insuffisantes faute d'enseignants spécialisés. Les candidats doivent dès lors s'armer de patience, comme ce jeune Angevin de vingt ans qui, demandeur d'emploi, a dû attendre deux ans avant de pouvoir commencer son stage. des petits boulots occasionnels. >

Le jeu, sans doute, valait la chandelle. Au centre d'Angers, le pourcentage de « pertes » - absentéisme, départs, échecs aux examens - n'excède pas 16 à 17 %. « De quoi faire rêver ces messieurs de l'éducation nationale », disent, sourire en coin, les professeurs de l'AFPA.

INSTITUT SUPÉRIEUR DES AFFAIRES

78350 JOUY-EN-JOSAS - TÉL (3) 956 80.00 - POSTE 476
CENTRE D'ENSEIGNEMENT SUPERIÈUR DES AFFAIRES (HEC-ISA-CFC)

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS

En vue de la rentrée de septembre 1983,

candidature pour la dernière session :

date limite de dépôt des dossiers de

De notre envoyé spécial

Il existe aussi des stages qui ne débouchent sur rien et pour lesquels la demande reste néanmoins très importante, comme, par exemple, les opératrices de tissus. Pour ces derières, l'AFPA envisage un nouveau type de formation, à l'heure où des entreprises recherchent des profes sionnelles de la confection haut de gamme. Autre stage très recherché : l'ébénisterie de style, où il y a trois ans d'attente. Et, là aussi, des problèmes de débouchés. De même pour les mécaniciens, désormais dépassés par l'évolution technique : ils ne trouvent du travail que dans une proportion de 25 à 30 %. En revanche, le centre a recensé queique 25 sions auxquelles les candidats peuvent avoir accès en moins de six

mois et pour lesquelles il existe des

offres sur le marché du travail : char-

pentene, tôlene, chaudronnene, car-

Capendant, l'AFPA, qui n'entend pas diminuer la durée de ses cours pour ne pas nuire à leur qualité, considère les files d'attente - nous preuve de son efficacité. Quant aux formateurs, un contrat de soliderité a permis le départ en préretraite de ceux dont les connaissances n'étaient plus adaptées... L'association connaît, du même coup, de graves problèmes de recrutement.

« L'important, déclarent les dirigeants de l'AFPA, est que notre personnel soit très motivé. > C'est le cas de cet ingénieur d'Angers formé en robotique chez Renault, affirmant qu'il préfère être enseignant : ∢ On a un message à transmettre. » Dix mile jeunes ont été admis dans les centres AFPA en 1983. Un atout, sens nul doute, dans la politique de

#### Le renouveau pédagogique des « groupements d'établissements » (GRETA)

. y a eu du remous dans k GRETA-Var-Sud - celui qu'héberge le lycée technique Rouvière dans un quartier mer et hautes collines. Il v a eu des remous dans ce GRETA-là parce que la presse régionale, soudain, a perlé de lui, et que ni lui ni les quatre cents autres existant en France n'ont l'habitude d'être mis en vedetta. A l'abri de leur sigle inintelligible au profane, les GRoupements d'ETAbiissements, créés par une loi de 1971, demourent pour le public une institution assez vague, sinon ignorée. (« Souvent, les gens croient ou'il s'agit d'une association du type loi de 1901. » Bien que « services de formation continue du ministère de l'éducation », ils n'ont pas d'existence jundique ni de personnalità morale. Il n'y a pas de directeurs de GRETA, seulement des conseillers ».

#### Mécaniciennes avancées »

Au Var-Sud - l'un des plus importants de France, dépendant de l'académie de Nice, et appuyésur une trentaine d'établis ments de l'aire toulonnaise, 🗕 ils sont quetre. Et chacun a eu sa réaction personnelle quand la presse a tiré leur GRETA de sa discrétion ordinaire. Pleins feux sur une image, encore insolite en dépit des intentions du ministère des droits de la femme : à l'occasion d'un stage de mécanique automobile ouvert à Hyères, dix ieunes femmes - d'autre part employées par divers bureaux de la marine nationale - sont venues durant cinq semaines pionger leurs blanches mains dans le cambouis des moteurs. Bien entendu les journalistes n'ont pas manqué cette illustration de la promotion et de l'autonomisme féminins, d'autant que Mme Roudy rôdeit dans les parages. Antoinette, Pascale, Nicole, Suzanne et les autres, toutes élégantes et gracieuses, en train de braser un pot d'échappement, de nettoyer un delco, de régler un carburateur, de changer une roue - mainte nant elles savent faire tout cela quand tent d'hommes en sont incapables, - cela valait la photo... Elle fut faite. Et com-mentée. Bel hommage public à l'efficacité, technique et émancipatrice, des stages.

La mariée était-elle trop belle ? Certains ont bougonné. Pour une fois qu'on « en causait », c'était là une image pas trop partielle - et frivole des activités du GRETA J On le sait : de se taire ou de cader, les iournalistes sont coupa revenção, d'autres opinions se sont manifestées. Quand le premier ministre kui-même insi sur € le traitement social du chômage », n'est-ce pas au contraire le moment d'attirer l'attention sur les capacités diverses des GRETA ? Derrière les aimables « méca

niciennes avancées » apparaissent quelque 3 000 personnes as en un an par Var-Sud dens les stages, soit traitées de gré à gré avec les entreprises auxquelles elles sont « vendues », soit demandées par la ture de région, par l'État. Aussi bien pour une formation débouchant sur l'emploi que pour une promotion à l'intérieur d'une profession, ils ont couvert les domaines les plus divers : langues, secrétariat moderne, inform que, électronique, électricité, mécanique, bâtiment, métiers du bais, dessin industriel, opérations pour les seize/doi-huit ans et les dix-huit/vingt et un ens, etc. A s'en tenir à des secteurs où dominent précisément les mes, on a remarqué des C.A.P.-cuisme qui ont donné une qualification à des cantinières scolaires ou d'entreprise et, plus encore, la formation donnée à des sides soignantes d'hôpitaux et de cliniques pour accéder à l'école d'infirmières.

Ainsi, depuis les cours d'alphabétisation pour immigrés jusqu'à la formation de techniciens microprocesseurs à un nivesu de pointe qui a fait s'inacrire des stagiaires venus de toutes les régions de France. nous voici loin des seuls violons d'ingres, fussent-ils mécaniques et féministes. Mais sans eux un nouveau public surait-il découvert ces GRETA efficaces, méconnus, peut-être trop discrets — € et, aioute un conseiller, cepables d'apporter un renouveau pédagogique permi des professeurs se remettant sens cesse en cause au travers d'un enaeignement d'un type nouveau ». JEAN RAMBAUD.

(1) GRETA-VAR SUD, lycée technique Rouvière, Sainte-Musse, 83100 Toulon.

# lundi 30 mai.

STAGES d'ANGLAIS

à OXFORD en cours individuels Formation continue pour adultes toute l'année - tous niveaux une semaine au moins - 15h, 30h ou 45h de cours par semaine séjours également pour scolaires

et étudiants OISE INTENSIVE SCHOOL OF ENGLISH

21, rue Théophrasta Renaudot 75015 Paris - Tél. (1) 533.13.02

Andais - Américain - Italien CAVOP depuis 1968 114<sup>th</sup>, bd Jean-Jaurès 92100 Bodogna billancourt

> Espagnol - Allemand Français pour étrangers

605-75-11

BERNARD BRUCHE

25. rue des Plaus - 77300 FONTAINEBLEAU Doc. aur demande - stages à Paris organisés également en ENTREPRISES

developper sa mémoire

lire plus pite et retenir

# **AUVIGRAPH**

Stages des techniques audiovisuelles et graphiques

Renseignements et inscriptions

**ÉCOLE NATIONALE** LOUIS-LUMIÈRE

8, rue Rollin, 75005 Paris Tél.: 329-51-23

(Publicité) -LANGUES ÉTRANGÈRES pour la vie professionnelle

prenez en charge votre formation

L'étude ou le perfectionnement d'an moins une langue étrangère est aujourd'hui indispensable si l'on veut d'argir sa compétence et assurer son emploi. Quelles que soient vos occupations et votre niveau actuel, vous avez intérêt à compéter votre formation sur ce plan. Et surtout à la concrétiser en préparant un des examens suivants, très appréciés dans le monde du travail : Chambres de Commerce Etrangères, Université de Cambridge, R.T.S. Tradacteur Commercial.. Cet examens ont lou-chaque année dans toute la France.

Langues & Affaires en assure la préparation complète par correspondance et permet sinsi à chacun de prendre en charge sa formation, scion cance et permet agna a cancan de prendre en charge sa formation, seion sa disponibilité, quel que soit son domicile. Cours tous niveaux, supports audio-oraux, cours oraux compilém. facultarifs. Formation cominue. Inscriptions tte l'année. Doc. gratuite à L. & A., service 4001, 35; rue Collange 92363 Paris-Levallois. Ou en téléphon. au 270-81-88 (étab. privé).

Allez vivre les langues sur place! DEUTSCH Köln/Zürich **ENGLISH** Lundon/Bournemouth Brighton/Cambridge Dublin/Edinburgh **ESPAÑOL** Madrid/Barcelona FRANÇAIS

Pans/Lausanne/Neuchatel Cap d'Ail/Amboise ITALIANO tirenze . Stages intensifs 3.4, 12

semaines, toute l'année. Jeunes, adultes, F.P. Demandeurs d'emploi. Professeurs de langues. Programme culturel. excurvious. l'ébergement en famille

**EUROCENTRES** 13 Gapassage Dauphine. 75006 Paris, tel 325-81-40

The second s

Andrews Marie er agus a trait ag eigheigh Sept to a second company

は、ないいと あままり ここなり から 大名

Service of the leading of

rum in in der Sade Bigriman Lan Bade

10 Oak 18 8

. CE11

... ۲41.74**67#** 

and the second section of the second

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

1000年15日本本本

an and the second of the 🗯

- 1.14

- -

🗷 يې شار په اور

Du b

The second secon

Section 1

and the second

- 1, the S

ಜನಗರ ಆ ಆಗರ್ಭಾವಣ್ಣು ಮೈ attention to the same as a e de Maria de destación 🚧 🚧 PROPERTY OF PROPERTY ্ৰ বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব 🚭 till of the first of the first and the control gard

ta stotar dia bon data jara de formet en comme de The state of the s குது சுடிகளை 🧝 Element of the second second 

1941年 李二十五年 20 to 10 to 医抗性性 化溶解 概義 142 to 100 Same Same The same of the sa The state of the state of The same of The state of the s

Sec. 1 Barrer and the second The state of the state of E STATE OF THE STA A PARAMETER 

Carlotte to the state of

Département For ement en Gestion !

Molessionnelio, ave DE T

CAAE CESS de Curnee par seme DESS FINANCE 3

OESS Developer Per and per

DESS -Controle de DESS Systemes C Tenseignements \$

EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

# Les difficultés de l'apprentissage

De notre correspondant

Bonn. - Il n'y a pas si longtemps, une petite annonce fit sensation et 10 000 marks an maître menuisier qui accepterait de prendre son fils en apprentissage. Il reçut cinq pro-positions et retint l'une d'elles. Il versa la somme promise malgré les protestations qui s'élevaient de toutes parts : « Je n'avais pas le choix, répliqua-t-il, les voies normales de l'apprentissage étaient

Array Services

Angers

er berodiging

to a leady seement

L'incident prit les proportions d'un symbole négatif. Le chancelier Kohl n'avait-il pas déclaré, durant la campagne électorale, après s'être entretenu du sujet avec les représentants de l'industrie, que tout jeune désireux et capable de suivre un apprentissage était certain de trouver à s'employer? Cette « garantie » mo-rale se trouve aujourd'hui soumise à

bouchées pour mon fils. »

Fin avril, les services du personnel des grandes sociétés et de l'artisanet avaient fait comaître à l'office du travail - qui joue en l'occurrence le rôle d'une agence pour l'emploi qu'ils tenaient à sa disposition 353 264 places d'apprentis, soit 36 000 de moins qu'à la même époque de l'année dernière. Dans le même temps, 70 000 jeunes filles et jeunes gens de plus qu'en 1982 cher-

chent à se placer. Ainsi se creuse un déficit d'apprentissage d'environ 100 000 unités. Sans donte le dernier mot n'était-il pas dit, ni d'un côté ni de l'autre. La « saison » de la recherche du travail se prolonge jusqu'en septembre. Mais la tendance n'est pas à l'équilibre.

Dans les chiffres officiels, on enregistrait en 1982 631 000 contrats d'apprentissage, 4,2 % de plus qu'en 1981. Parallèlement, le nombre de jeunes en quête d'un apprentissage angmentait de 10,3 %, 16 000 de-mandes restant insatisfaites. La situation s'est si peu améliorée depuis lors que la chancellerie est submergée de lettres implorant l'intervention de M. Kohl pour trouver une place à leurs auteurs. La chancellerie a di engager du personnel pour répondre à ces requêtes qu'elle oriente vers l'office du travail du lieu de l'expéditeur en demandant qu'elles soient examinées en priorité.

#### Diminution de l'offre

Le « rapport sur la formation des jeunes » remis en mars au Bundestag table sur un chiffre de 655 000 demandeurs d'apprentissage, soit 3 000 de moins qu'en 1982, dont 506 000 seraient demandeurs de

première année. D'octobre à mars, aperçu, la fonction d'intermédiaire d'après les statistiques de l'office du travail, les jeunes en quête d'un apprentissage auraient augmenté de 18 %, passant à 451 300, tandis que le nombre d'offres diminuait de 9 % (353 300). Il est vrai qu'un certain nombre de classes d'apprentissage,

> jusqu'à 40 % des apprentis, ne pas-sent pas par les offices du travail, mais il n'est pas besoin d'être immergé très profondément dans la société allemande pour se rendre compte que le problème de l'apprenage cause de graves soucis dans bien des foyers. Beaucoup de jeunes sont sur le pavé depuis des mois. Ce qui explique peut-être que la Bun-deswehr ait moins de mal que par le passé à faire le plein de ses effectifs. L'apprentissage, dans la société libérale de l'Allemagne de l'Ouest, est dans une large mesure laissée à l'initiative privée. Mais cette initiative est entourée, guidée, réglemen-

surtout dans l'artisanat qui absorbe

## Propédeutique sectorielle

Le gouvernement fait également grand cas d'une réforme qui consatée par toute une série de lois et de cre la première année d'apprentis-sage à une sorte de propédeutique sectorielle permettant à l'apprenti d'avoir une vue d'ensemble du professionnelles et activités simi-laires) qui en font une affaire publi-que. On a déjà vu, ou du moins champ de sa future spécialisation. Cette année se passe soit dans une école professionnelle avec travaux

qu'excerce l'office du travail avec

ses multiples agences. L'apprentis-

sage proprement dit fait l'objet d'une loi, ainsi que d'une loi d'en-couragement (Fördereng Gesetz)

destinée surtout à en assurer le

contrôle statistique et la répartition

par secteur d'activité. Le gouverne-

ment fédéral assume la responsabi-lité de projets-pilotes comme celui qui se donne pour objectif d'ouvrir aux jeunes filles des carrières réser-

vées jusqu'ici aux jeunes gens, dans

les métiers industriels notamment.

Sur l'ensemble des apprentissages

indifféremment proposés aux jeunes des deux sexes, 50 % étaient ré-

servés aux jeunes gens seulement et

25 % aux seules jeunes filles.

pratiques à l'appui, soit « sur le tas » avec des heures d'enseignement théorique. L'industrie semble avoir accueilli tout d'abord cette innovation, qui soustrait les apprentis à sa mainmise immédiate, avec réserve. Elle lui aurait reconnu depuis des avantages, les jeunes soumis à la propédeutique professionnelle mon-trant autant d'aptitudes à la spécialisation que ceux de leurs camarades ayant commencé tout de suite leur apprentissage dans l'atelier avec, en plus, le bénéfice d'une certaine poly-

dance pédagogique régnant en Allemagne fédérale est de mettre le plus tôt possible l'enfant en contact avec la vraie vie, de lui faire tester ses capacités manuelles aussi bien qu'intellectuelles. Au bout du compte, le choix d'un métier résulte d'une évolution intérieure plutôt que d'une décision abrupte plus souvent en méconnaissance de cause. L'école traditionnelle est de plus en plus remplacée par un régime à la carte connu sous le nom d'école globale (Gesantschule), qui permet plus facilement l'éveil des facultés des élèves provenant des milieux ouvriers ou sans tradition culturelle. Le baccalauréat (Abitur) existe toujours et il est intéressant de noter que si 21 % des jeunes passent par

D'une manière générale, la ten-

universitaires (proportion qui de-vrait atteindre 23,3 % en 1985 et 24,4 % en 1986), le nombre de bacheliers qui suivent un apprentissage a pratiquement doublé depuis 1976 (26 000 mille cette année contre 50 000 en 1980). La courbe n'a pu se relever, les débonchés des professions libérales - droit et médecine en particulier - étant en plus compromis.

L'apprentissage dure en moyenne trois ans et est sanctionné par l'obtention d'un diplôme. Il est rétribué, selon les moyennes suivantes : 540 DM mensuels la première an-née, 621 DM la seconde et 616 DM la troisième. Ces allocations sont fréquemment négociées dans les conventions collectives. C'est ainsi que la fédération de la métallurgie, IG Metall, a obtenu un supplément de 15 DM pour les apprentis mécanos, tandis qu'à l'inverse les syndicats de l'industrie chimique renonçaient à une hausse de ce genre en échange de la promesse d'obtenir plus de places d'apprentissage. Il va de soi que la qualité de l'apprentissage allemand est un facteur non négligeable de la réussite économique de la République fédérale.

ALAIN CLÉMENT.

# Du bon usage du Centre d'enseignement par correspondance

VEC plus de deux cent « A quarante mille élèves et deux mille enseignants, le Centre national d'enseignement par correspondance est la vingt-kuitième académie en

Ce centre, considéré comme celui de la « nouvelle chance » par certains, a pour devise : « Il n'est japrendre des études. Pensez à l'enseignement par correspon-

Il est vrai que, avec ses six établis-sements, le C.N.E.C. (1) offre un vaste choix de formations, tradition-nellement centrées sur le « général », qui se sont ouvertes aux secteurs techniques et professionnels, parfois inattendues comme celle de projectionniste de cinéma ou de préparation aux examens du brevet d'État de ski.

# à la formation continue

De tous ces établissements, Vanves est certainement le plus connu. Le premier service d'enseignement par correspondance est né en 1939. En 1944, il s'initialera Centre d'enseignement par correspondance, et c'est en 1955 qu'il s'installera à Vanves pour, en 1959, prendre le nom de Centre national de télé-enseignement, et être intégré au Centre national de documentation pérlagogique. D'autres centres tion pédagogique. D'autres centres verront le jour : Lyon, Tonlouse, Lille, Grenoble et Rouen. Chacun déterminera son propre programme. En 1979, une nouvelle réorganisation créera le Centre national d'enseignement par correspondance, regroupant les six centres, et le placera sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale.

D'abord voués à la scolarition des jeunes dans l'impossibilité de suivre des cours « normaux », parce que leurs parents voyagent, comme les forains, on parce qu'ils sont handi-capés, les cours par correspondance ont suivi l'évolution des mœurs. Au-

: No. 184

1.15.74

jourd'hui, ces jeunes ne représentent plus que 12,5 % des effectifs. Les adultes en perfectionnement ou en recyclage sont cent seize mille à bénéficier du régime de la promotion sociale et de la formation continue. L'enseignement général garde la faveur du public qui s'adresse au C.N.E.C., qu'il s'agisse évidemment des lycéens, mais aussi de tous ceux qui souhaitent, par exemple, accéder au baccalauréat – grâce à la filière de préparation, - à l'examen spécial d'entrée dans les universités pour les non-bacheliers, faire maths sup ou maths spé pour «intégrer» une grande école, se lancer dans un DEUG ou encore préparer le di-plôme de l'Institut national des langues et civilisations prientales.

Le C.N.E.C. n'ignore pas pour autant l'enseignement technologique et professionnel, dans les secteurs industriel ou économique. Ainsi la panoplie des certificats d'aptitude professionnelle couvre la mécanique générale, l'électrotechnique, l'électronique d'équipement, la comptabilité, les assurances ou la sténodactylographie. Quant aux brevets d'études professionnelles, ils recouvrent à peu près les mêmes secteurs. Les formations aux baccalauréats de techniciens industriels englobent. par exemple, la construction méca-nique, l'électronique, l'électrotechnique, et les bacs de technicien concernent les techniques adminis-tratives (G1), de gestion (G2) ou commerciales (G3). Des brevets de techniciens supérieurs penvent éga-lement se préparer : pour les bu-reaux d'études, les fabrication mécaniques, la comptabilité et la gestion d'entreprise, la publicité, ou les professions hôtelières.

Les préparations au baccalauréat de technicien sont ouvertes à tous cenx qui désirent acquérir une qualification supérieure sans pour autant présenter l'examen. Ils peuvent ainsi

obtenir un brevet professionnel. Bien évidemment, le C.N.E.C. dispense une formation théorique, et certaines préparations pour être me-nées à bien nécessitent « une prati-que », que la plupart des salariés

trouvent dans l'exercice quotidien de leur activité professionnelle.

mesures financières (le gouverne-ment fédéral a dépensé en 1980

8,1 milliards de DM pour les écoles

Dans le secteur para-médical et social, l'éventail est large par exemple depuis les préparations à l'examen d'entrée dans les écoles d'infirmiers. d'anxiliaires de puériculture et dans les centres de formation au C.A.P. d'aides soignantes jusqu'au baccalauréat de technicien (F8).

Le C.N.E.C. assure également la formation théorique pour le diplôme le brevet d'Etat d'éducateur sporti premier degré ou le brevet d'Etat de ski. Certains centres ont mis à leur menu des préparations aux concours de la fonction publique : par exem-ple écoles normales d'instituteurs, concours administratifs des différents ministères ou même la préparation an CAPES on à l'agrégation.

#### Une école de la ténacité pour des « bûcheurs de fond »

Le C.N.E.C., qui se veut « anti-ségrégatif » en donnant aux per-sonnes isolées l'accès à l'enseignement ou à la culture, et en offrant à ceux qui ont pu échouer de nouvelles occasions de promotion sociale, n'est pas l'école de la facilité. Certains parlent même de • bûcheurs de fond ». Il faut, en effet, une ténacité sans faille pour, en fin de journée et en fin de semaine, « se mettre à ses devoirs ». Les formations dans certains secteurs durent de deux à trois ans. C'est l'épreuve de la persévé-rance pour l'élève qui en plus tra-vaille seul, sans la stimulation directe du professeur et des autres participants du cours. Mais il est vrai que la motivation de réussite amplifie sa volonté. D'autant que, pour mener à bon port ses étudiants, le C.N.E.C. exige le respect du calendrier d'envoi des travaux. Dans une scolarité ordinaire, les résultats obtenus par les élèves consacrent leurs compétences et la valeur de l'enseignement. Pour le C.N.E.C., les statistiques en la matière sont difficiles à établir. Car, par exemple, les candidats au bac se présenconstat objectif du C.N.E.C. concerne l'augmentation régulière de ses effectifs qui entérine sa popularité. Il faut dire que les cours sont gratuits. Scule l'inscription est payante, de 200 F à 405 F pour l'année, suivant les enseignements choisis. Et le budget du C.N.E.C. n'est pas mince : 276,8 millions de francs pour 1983, non compris les traitements des professeurs qui relèvent de l'éducation nationale.

(1) Pour tous rene peut s'adresser au C.N.E.C. – Tour Paris-Lyon, 209-211, rue de Bercy – 75585 Paris Cedex 12, tél.: (1) 346-13-95, qui assure la coordination pédagogique, administrative et financière de l'ensemble, ou directement auprès des C.N.E.C.

Centre de Vanves - 60, boulevard du Lycée, 92171 Vanves Cedex, tél. : (1) 554-95-12 • Centre de Grenoble - 39/41, boule-

nd Gambetta, B.P. 3 X noble Cedex, tél. : (76) 46-65-02. ● Centre de Lille - 34, rue Jean-Bart, 59046 Lille, Cedex, tél.: (20) 52-94-08. • Centre de Lyon, 100, rue Héron, 69316 Lyon, Codex 1, tél. : (7) 829-

• Centre de Rouen, 2, rue du Docteur-Fleury, 76130 Mont-Saint-Aignan, tél.: (35) 74-16-85. Adresse postale: No 3022 X 76041 Rouen, Cedex.

• Centre de Toulouse, 109, rue Vau-

din, 31051 Toulouse, Cedex, tel.:

**ÉCOLE COMMERCIALE DE LA CHAMBRE** DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS



**CEDIME CEREL** 

au service de la formation continue

#### **GESTION • INFORMATIQUE • LANGUES**

Stages standard, intensifs ou discontinus Stages intra-entreprises 3, rue Armand-Moisant, 75015 PARIS (Montparnasse) Tél.: 320-08-82

– L'ANGLAIS en IRLANDE –

20 heures de cours avec logement en famille 903 francs seulement par semaine.

Des groupes peu nombreux, emplacement central. Le Centre est reconnu par le Ministère de l'Éducation.

## The Linguaviva Centre/Dublin

45 LOWER LEESON STREET, DUBLIN 2, IRELAND Tel. ø 789384 Telex 90177 Ling

Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne

INSTITUT D'ADMINISTRATION **DES ENTREPRISES** 162, rue Saint-Charles 75740 PARIS Cedex 15

Le Département Formation Continue offre la possibilité d'un perfectionnement en Gestion sur le temps de travail et sans interruption de la vie professionnelle, avec l'obtention de :

#### DIPLOMES NATIONAUX DE TROISIEME CYCLE (DESS)

- C.A.A.E. (DESS de généraliste à la gestion) 1 journée par semaine pendant 18 mois.
- DESS "Finance" 3 jours par mois pendant 2 années civiles.
- DESS "Développement de la Fonction Personnel"
- 3 jours par mois pendant 2 années civiles.
- DESS "Contrôle de Gestion et Audit" à temps plein pendant 9 mois. DESS "Systèmes d'Information"
- Renseignements : Service Formation Permanente de l'IAE

(1) 558.02.28 - (1) 557.28.41 - (1) 558.00.21

l'industrie du logiciel a sa Grande Ecole...

Ingénieurs ou Universitaires équivalents

faites votre M.S. en France

Le CERICS a été créé par le CERAM. CII HONEYWELL BULL, I'INRIA, avec le soutien de

l'Agence de l'Informatique.



Le CERICS vous permet d'accéder aux fonctions d'INGENIEUR LOGICIEL en un an de formation dans un programme de niveau international.

Des bourses d'étude sont offertes aux étudiants par le CERICS et par les grandes entreprises associées qui se proposent de les recruter.



Sophia Antipolis 06561 Valbonne Cedex. Tél. (93) 33.95.95.

#### L'ONISEP publie :



Un panorama complet des métiers et des formations accessibles AVEC ou SANS le BAC.

En vente dans les kiosques et par correspondance à : **ONISEP DIFFUSION 75225 PARIS CEDEX 05** (28 F, chèque ou mandat)

#### INFORTEC-GESTION

Gestion - Informatique Exportation - Comptabilité 10, rue Saint-Marc - Paris (2•)

Tél.: 236-64-00

# Le Monde de

numéro de mai

# L'AMOUR AU LYCEE

- « Ne faites pas cette enquête... »
- «C'est un sujet scandaleux...»
- « Ça ne vous regarde pas... »

#### POURQUOI CES RÉACTIONS?

Deux jeunes journalistes - Christine Garin et Yves-Marie Labé ont mené l'enquête sur ce sujet difficile. Et racontent leurs surprises.

Le Monde de LEDUCATION

BULLETIN **ABONNEMENT** 

TARIF 1 AN FRANCE 106 F

Adresse ... Code Postal ..... Ville .....

Bulletin d'abonnement à retourner avec votre règlement au « Monde » - Service des abonnements ... 5, rue des Italiens, 75427 PARIS CEDEX 09

#### CORRESPONDANCE

# Le CNAM: un grand établissement d'enseignement supérieur technique et économique

dans notre supplément « For-mation professionnelle », du 8 octobre 1982, d'un article sur le Conservatoire national des arts et métiers, M. Michel Velard, président de l'Union des ingénieurs du CNAM (UNIC-NAM), nous a adressé la cornce suivante ;

Le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) a toujours eu pour mission essentielle l'organisa-tion d'enseignements destinés à des adultes déjà engagés dans la vie pro-

Si certains auditeurs y viennen suivre un ou plusieurs cours qui les intéressent, sans pour cela postule un diplôme, d'autres, au contraire, entreprennent une véritable formation supérieure à long terme.

Pour cela, ils répartissent sur plu-sieurs années, en fonction du temps disponible que leur laisse leur acti-vité professionnelle, leurs études au vité profes Conservatoire jusqu'à l'obtention du diplôme d'ingénieur CNAM.

La dernière promotion (1982) compte 466 ingénieurs CNAM, dont 185 diplômés à Paris et 261 diplômés en province dans les centres régionaux du CNAM.

Cette promotion porte à près de 8 000 le nombre de diplômes d'ingénieurs CNAM délivrés par ce grand établissement depuis 1922, date à laquelle le diplôme a été créé.

#### Spécificités :

Le CNAM est un dispositif de formation supérieure unique en

# L'Union des ingénieurs

'UNICNAM (1) est une association régie par la loi de 1901 qui a été créée en 1930. Elle a été reconnue d'utilité publique par le décret du 17 octobre 1947. Son but est de rassembler les ingénieurs titulaires d'un diplôme d'ingénieur arts et métiers DOUF :

du CNAM

 Établir entre tous ses membres des relations amicales, de relier successivement les promotions nouvelles aux promotions antérieures et d'utiliser les rap-ports ainsi créés aussi bien au profit des industries et des travaux publics qu'au profit des associés eux-mêmes ;

2. Effectuer toutes démarches relatives à la défense du titre d'ingénieur CNAM et au classement de ce titre dans les admistrations et l'industrie privée ; 3. Assurer aux associés des

fonctions ou emplois tant en France qu'à l'étranger ;

4. Faciliter aux associés les moyens d'étendre leurs connaissances, de les informer sur le déeloppement des techniques, les richesses naturelles, les industries et les ressources commercieles des différents pays ;

5. Aider les ingénieurs CNAM Sa durée est illimitée. Elle s

son siège à Paris. L'UNICNAM développe les tivités suivantes :

● Annuaire. - L'Union édite tous les ans un annuaire qui rassemble les coordonnées de tous les ingénieurs CNAM et qui est distribué à chacun de ses mem-

 Revue. — Quatre numéros sont envoyés chaque année aux adhérents de l'Union. Ils permettent de faire circuler l'information parmi ses membres ;

• Bulletin cerrière. - Il assure la diffusion des offres d'emploi sélectionnées par le service carrière de l'Union et permet aux ingénieurs CNAM qui le recoivent, environ cinq fois par an, d'améliorer leur carrière s'ils le

 Réunion promo-contact. — Les nouveaux promus sont réunis chaque année afin de leur préenter l'association et d'engager le dialogue avec les anciens ;

• Parrainage. - Une action de parrainage des futurs ingénieurs peut être envisagée pour leur apporter une aide de la part des anciens leur permettant de terminer leurs études ;

 Enquête salaire. -- Une enquêta salaire est effectuée tous les deux ans pour permettre à de différents critères ; Relations FASFID-CNIF.

L'UNICNAM adhère à la Fédération des associations et sociétés françaises d'ingénieurs diplômés (FASFID) et au Conseil national des ingénieurs français (CNIF), organismes représentatifs des écoles d'ingénieurs de France ;

· 🌘 Baptêrne de promotion. 🗕 Des réceptions sont organisées à l'occasion du baptême des nouvelles promotions; Activités amicales. –

L'Union organise également des activités permettant d'entretenir membres (diners, rallyes, sorties,

L'UNICNAM est présente dans toute la France grace à son implantation régionale, formée par ses groupes régionaux et ses français (CNIF) et du Comité national de développement des grandes écoles (C.N.G.E.). Elle participe activement à toutes les monde des ingénieurs, aux côtés

des écoles les plus prestigieuses. L'UNICNAM est administrée par un conseil qui élit chaque année son bureau. Il est composé,

d'un président : M. Michel Vélard:

- d'un vice-président : M. Pierre Simard; d'un secrétaire général :

M. Émile Mareau ; - de deux secrétaires adjoints : MM. Claude Chacoux,

Guy Pierrard; d'un trésorier général :

M. Georges Gautier; d'un trésorier adjoint :

M. Jean-Jacques Nasset. Partenaire du Conservatoire national des arts et métiers. l'UNICNAM s'associe ou participe à la vie de l'établissement. Elle constitue un lien privélégié entre le milieu enseignant du CNAM, le monde scientifique et

(1) 292, rue Saint-Martin, 75141 Paris, Cedex 03.



Pour obtenir un DIPLOME D'ETAT de TRADUCTEUR COMMERCIAL (B.T.S.T.C.)

Pour valoriser vos qualifications et faciliter votre (INSERTION PROFESSIONNELLE

Adressez-vous au C.P.S.S. Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris 41 bis, rue de Tocqueville - 75017 PARIS Tél.: 766-51-34 (Poste 311).

## **TRANSFORMATION**

Analyse transactionnelle et conseil en organisation

**Cabinet TRANSFORMATION** 

38, rue de Liège 75008 PARIS - Tél. : 293-08-29 Alain CARDON - François DAUVERGNE 1) Il permet, en effet, aux élèves de faire des études en toute liberté (en dehors des heures ouvrables la semaine, et le samedi) ; en toute indépendance vis-à-vis de leur employeur (les cours hors temps ouvra-

toute intervention de son emnioveur) : 2) L'accès aux cours à des mveaux différents permet à chacun de poursuivre ou de reprendre des études sans contraintes de diplômes

contre, à ceux qui disposent de diplômes de ne pas faire tout le L'expérience professionnelle est indispensable et obligatoire pour obtenir les diplômes du CNAM. Ces acquis sont pris en compte dans la

forme et le contanu des cours et des

(des équivalences permettent, par

travaux pratiques. Le réseau décentralisé du CNAM dont les mêmes enseignements sont dispensés dans toutes les régions permet aux élèves d'être mobiles sans pour autant interrompre leurs études. Les centres régionaux associés délivrent les mêmes diplômes qu'à Paris.

#### LES ÉTUDES

Les études sont organisées en trois cycles : le cycle A permettant d'ac-quérir le diplôme du premier cycle technique (D.P.C.T.) homologué au niveau D.U.T., le cycle B conduisant au diplôme d'études supérieures techniques (D.E.S.T.) homologué au niveau de la maîtrise et le cycle C aboutissant au diplôme d'ingénieur.

L'entrée au cycle C est réservée aux titulaires du D.E.S.T. qui ont suivi une valeur complémentaire avec succès et qui ont satisfait à

#### • LES INGÉNIEURS

D'où vieument-ils? - Contrairement à ce qui se passe pour les écoles d'ingénieurs traditionnelles. les élèves ne sont pas tous issus d'un ble continuent, heureusement, à être même moule. Leurs origines sont pratiquement gratuits, et chacun beaucoup plus diverses, mais tous peut s'inscrire indépendamment de ont en commun d'être entrés jeunes dans la vie active quelles qu'en

> Que veulent-ils ? - Ils veulent tous acquerir une formation supérieure dont souvent ils ont besoin dans leur

- Ils sonhaitent obtenir un diplôme si possible.

- Beaucoup d'entre eux veulent le monnayer et obtenir une meilleure

Que leur apportent cette forma-tion et ce diplôme? - Obtenir un di-plôme d'ingénieur CNAM est un aboutissement après de longues études. Il leur apporte, blen en-tendu, une grande satisfaction, de l'assurance vis-à-vis de leurs collègues de travail et des ambitions nouvelles. (Voir tableau.)

Qu'en pensent-ils ? - Dès l'obten-tion du diplôme, ils pensent que cela a été long et difficile. Quelques années après, ils constatent une évolu-tion de carrière très sensible, meilleure que leurs anciens collègues. Certains continuent leur formation (le CNAM a le plus fort pourcentage de docteurs-ingénieurs). D'autres font une autre formation (gestion-économie).

- Après de nombreuses années, ils pensent que le CNAM lour a beaucoup apporté et que leur formation, couronnée par leur diplôme d'ingénieur, leur a ouvert des portes. Les voies qu'ils ont suivies ensuite n'auraient pa en aucun cas être les mêmes s'ils n'avaient pas fait cette formation après cur catrés tôt dans

Qu'en pensent les employeurs? -La réponse ne peut être trouvée de

#### **EVOLUTION DU POSTE** A L'OBTENTION DU DIPLOME D'INGÉNIEUR CNAM EN FAISANT RÉFÉRENCE AUX OLINZE DERNIÈRES ANNÉES

| Profession exercée avant<br>Politention du diplôme<br>d'ingénieur CNAM | Agent technique/maîtrise 70 %<br>laginiour maison/cadre 30 %                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profession exercie des<br>Poètestion du diplôme<br>d'ingénieur CNAM    | Agent technique/maîtrise 16 %<br>Ingénieur maison/cadre 5 %<br>Ingénieur diplômé/cadre 79 %         |
| Modifications intervenues après<br>Pobtention du diplâme               | Changement de fonction 43 %<br>Augmentation remible du salaire 60 %<br>Changement d'entreprise 25 % |

Parmi ceux qui n'ent pas changé d'entreprise : 60 % ont été nommés ingénieurs dans les trois mois et 30 % ont obtenu leur nomination entre trois mois et douze mois.

jury statuant sur leur aptitude à façon objective que dans une en-exercer la fonction d'ingénieur. Une valeur d'approfondissement d'un an qui recrutent et utilisent les ingéest enseignée aux futurs ingénieurs qui n'obtiendront leur diplôme qu'après la soutenance d'un mémoire faisant état de travaux de recherches à haut niveau et sur un sujet original.

Un aspect important de la poursuite des études en parallèle avec le déroulement de la carrière profes-sionnelle est l'intérêt que portent les auditeurs aux enseignements qu'ils reçoivent et qui leur permet une as-similation durable de ces derniers. Cenx-ci s'adressent la plupart da temps à des personnes qui viennent chercher les fondements scientifiques d'une pratique et d'une technologie qui leur sont déjà familières. C'est dire que l'enseignement s'ap-puie sur des acquis professionnels.

nieurs. Tel est le cas de l'enquête effectuée par l'Association nationale des directeurs et cadres de la fonc-tion personnel (A.N.D.C.P.), avec le concours de l'hebdomadaire le Point en novembre 1982. An classement général des diplômés les plus embanchés en 1982, le CNAM de Paris arrive en quatrième position. Le CNAM occupe la première place an classement des diplômés les plus recherchés pour 1983. An classement par fonctions, le CNAM arrive en première position dans la production tant pour les diplômés les plus embauchés en 1982 que pour les di-plômés les plus recherchés en 1983. Dans le secteur « recherche des études », le diplôme du CNAM est à la première place des diplômes les plus recherchés pour 1983.

**ENSEIGNANTS EDUCATEURS FORMATEURS** STAGES DE FORMATION

une ou deux semaines de juillet à septembre dans les monts du Lyonnais

30 ATELIERS D'ART ET D'ARTISANAT une pratique originale de la créativité au service des groupes



ATELIERS DES 3 SOLEILS 75, rue Engène-PONS .... 69004 LYON Téléphone : 16/7 828-34-30

#### SEJOUR LINGUISTIQUE ET CULTUREL **AUX ETATS-UNIS**

organisé dans le cadre des programmes d'échanges universitaires Paris - New-York par la formation permanente de l'Université de Paris VIII. Séjour de 4 semaines : du 2 au 30 juillet 1983. Directeur du programme : Pierre DOUMERGUES, Professeur à l'Université de Paris VIII

université paris 8 formation permanente - 2, rue de la Liberte 93526 SAINT DENIS CEDEX 02 ... Tél. 829,23,00 -

DE D

le programma

1964 - 1965 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 -1967 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 1967 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966

2 ESSES-POUT - COMPANY

A CONTRACTOR

2. 10 (10 mm)

200

- 1 Tes 10

The state of the second

green of the law of the property

- \_\_ 10 1/196<sup>4</sup>136

\*\*\* **. . . . . . .** 

- 1 2.00 (研報)

and the same of th

and the second

FORME AUX TEC HODERNES DI

PLUSIEUM

· Sur T gande COURS POR M Series Specialise Ecole Superinnen d

Sine de Richelleu - 746 Groupe Presi PHARM

ligsse pre CEPES I.F.O.

The Colombian of the last in September 1997 MET A VOTRE

Service of the long A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

The same DEMAIN ON P

TO - Builde No College Man 7

## Le programme « seize-dix-huit ans »

(Suite de la page 29.)

Ce tableau n'est-il pas un pen idyllique? Le ministère de la formation professionnelle reconnsît que la mise en œuvre d'un dispositif d'une telle ampleur et d'une telle nouveauté ne va pas sans rencontrer « des difficultés sur le terrain ».

Entre autres, il conviendrait d'envisager un remodelage de l'offre de formation : « En effet, déclarent les promoteurs du plan Avenir-Jeunes, les formations proposées aux jeunes doivent tenir compte de leurs aspi-rations et être déterminées en fonction des besoins économiques et sociaux régionaux et en liaison avec tes nouvelles technologies. » D'au-tre part, « il convient de poursuivre et de développer la mobilisation des entreprises publiques et privées afin d'assurer aux jeunes de véritables formations en alternance ».

#### Combien

En termes prudents, n'est-ce pas le vrai problème du jour qui est posé ? A savoir que, politiquement, plus un scul jeune de seize à dix-huit ans ne doit être répertorié comme chômeur, alors que la crise économique empêche nombre d'employeurs de leur offrir du travail. Contradictions du capitalisme?... Le dispositif des stages résulte d'un compromis entre ces deux exigences antagonistes. Mais les conditions dans lesquelles se déronle ce cursus de rattrapage montreraient que l'opération n'est pas aussi probante qu'on l'affirme : les stages les plus « avalifiants » seraient offerts à ceux qui en ont le moins besoin, voire à certains « combinards du chômage », d'un niveau nettement supérieur à celui des cas sociaux —

Quant à l'alternance entrepriseformation, elle s'est heurtée à plu-sieurs écueils. En premier lieu, l'incertains employeurs, moins que jamais portés à la philanthropie, ou peu « rentables » : c'est le cas noduction; en second lien, les réti-cences plus ou moins avouées des syndicats et, plus largement, du corps ouvrier où se développent, comme toujours en temps de crise, des épiphénomènes racistes : antijeunes, anti-immigrés, etc.

FORMATION PROFESSIONNELLE : DES PROJETS AUX RÉALITÉS

Les jeunes immigrés, précisément – ceux de cette « deuxième génération » qui ne se sent ni tout à fait française ni tout à fait étrangère, et qui subit les conséquences de l'acculturation, — se rencontrent comme par hasard plus souvent dans la frange des laissés pour-compte du plan Avenir-Jennes.

Combien sont-ils, exclus de la sorte, parmi les quelque deux mil-lions deux cent mille jeunes étrangers ou fils d'immigrés de moins de vingt-six ans? Souhaitons simplement que vienne leur tour de profi-ter eux aussi des possibilités réelles que comportent les programmes mis

Il n'empêche — ainsi que l'a mon-tré un récent sondage de l'IFOP de-mandé par le ministère et réalisé du 14 au 19 mars auprès de sept cent quatre-vingts salariés, du 14 au 31 mars auprès de cinq cent quarante-deux responsables d'entre-prise (le Monde du 20 avril 1983) - que les appréciations portées par les salariés aussi bien que par les chefs d'entreprise sur le rôle et l'importance de la formation profession-nelle des jeunes plébiscitent la né-cessité d'un système d'alternance, et que 45 % des employeurs interrogés éclarent avoir accueilli depuis 1981 des jeunes de moins de vingt-cinq ans pour les former.

Ainsi, la combinaison entre une formation pratique dans l'eatreprise et une formation théorique se révèle, en 1983, comme l'axe prioritaire en matière de formation des jeunes : 82 % des entreprises et 88 % des sa-

N'eût-il suscité que cette prise de conscience que le plan Avenir-Jeunes serait déjà une conquête sociale. Il répond non seulement à l'attente et aux besoins des jennes et de leurs familles, mais encore aux vœux de l'opinion. Reste à l'appliquer plus intensément, et plus équitablement.

### La formation à l'expression des salariés

(Suite de la page 29.) Cette parole autant libérée est-elle due à la formation des animateurs? Jean-François Austruy, du centre régional de productivité Midi-Pyrénées (2), qui a collaboré à ce projet depuis sa naissance, pré-fère parler des obstacles qu'il fallait évites. « Pour permettre une expres-sion totale et la rendre crédible, il fallait organiser l'animation correcte des groupes et constituer un « groupe de suivi », une sorte de « gare de triage » responsable aux yeux des salariés du devenir de leurs desiderata. - Nous avons conçu pour l'entreprise une forma-tion en fonction de ses objectifs et

ble stratégie. » Tout l'encadrement a reçu la Tout l'encadrement a reçu la même formation avant que ne soient désignés les « animateurs ». En effet, l'accord signé entre la direction de l'entreprise et les syndicats (C.F.D.T., F.O., C.G.C., à l'exception de la C.G.T. et de la C.F.T.C. qui n'est pas représentée dans l'entreprise) prévoyait l'animation par la « hiérarchie directe ».

de ses caractéristiques, une vérita-

Les cadres ont donc assisté pendant une demi-journée à la prés tion de la loi sur l'expression et dis-cuté les problèmes de fond qu'elle suscite. « Nous avons examiné ce qui était négociable ou non dans le texte, les possibilités qu'il offrait ou ses verrous, son caractère expéri-

Deux semaines plus tard, pendant denx jours, l'encadrement a reçu une formation aux techniques d'animation, dans la perspective précise de l'expression et de l'application de ce nouveau droit. « Nous avions un double objectif : d'une part bien leur saire assimiler leur rôle en fonction de la loi et le système mis en place dans leur entreprise et, d'autre part, les motiver pour en faire des partenaires décides à s'investir dans ce rôle et leur appren-dre, très concrètement, à animer un groupe. Le travail des formateurs s'est effectué, à trois niveaux. Tout d'abord, sur les individus euxmêmes, en fonction de leur histoire personnelle, de leur trajectoire prosionnelle, pour « neutraliser » leurs réticences; ensuite, en utili-sant les initiatives personnelles, les relations existant entre les cadres et leurs subalternes et, finalement, en jouant sur la stimulation interne du groupe, « C'est une remise en cause complète de la conception tradition-nelle de l'encadrement. Ces animateurs sont formés pour devenir « ce-lui qui fait s'exprimer tout le monde ». Cette nouvelle stratégie

d'autorité ne repose plus simple

ment sur le fait qu'on est chef, mais sur la capacité à écouter et à per-mettre à un groupe de fonctionner

en tant que groupe sans en être par la suite le porte-parole. Ici, le chef n'est plus celui qui tranche, censure et transmet à la direction.

#### Trois cents suggestions

Il ne s'agissait donc pas de se livrer à leur propre évaluation, mais de leur montrer la possibilité de nou-velles fonctions et de nouveaux rapports de travail avec les équipe L'encadrement a joué le jeu Mais après bien des résistances. « Qu'est-ce qu'on va déguster! » « On nous envole au casse-pipe. » Ou encore « J'ai trois syndicalistes de choc dans l'atelier. Ils vont m'atta-quer! - A quoi, les formateurs répondaient : « C'est probable et il faudra faire avec. Votre première réunion sera votre seul et unique lest : vous serez crédible ou non dès jours, ils ont donc appris e les ficelles techniques du métier > sans céder à la tentation de la « manipi lation - Dans un stage banal d'animation, dira Josette Boyer-Labat, formatrice, on apprend aux animateurs à bien dominer leur groupe. Ici, c'était l'inverse, on a voulu qu'ils sachent se mettre au service du groupe et lui permettent de faire du bon travail en créant une dynamique de réflexion plus que de revendication. Ils sont allés à leur première réunion dans l'angoisse et en sont ressortis satisfaits! » Les trois cents questions répertoriées dans les comptes rendus des réunions rédigés par les ouvriers ont donc été transmises au « groupe de suivi ». Entre 30 et 50 % d'entre elles concernaient de banals problèmes de conditions de travail qui n'auraient jamais dû passer par cette procédure complexe. D'antres au contraire, comme la peinture au pistolet ou l'implantation globale des ateliers, feront l'objet d'une étude de plusieurs mais. Le « groupe de suivi », un peu dépassé par l'avalanche des propositions, a du élabo-rer un système de classement pour hiérarchiser les priorités et établir des fiches sur lesquelles serait mentionné l'avancement des travaux. Il a été décidé que, entre chaque rencontre des groupes, tous les trois mois, le personnel serait informé de l'état des études et invité à s'y associer et à y participer pour qu'il n'ait pas l'impression que ses suggestions finissent aux oubliettes.

« A Castres, le processus fonctionne, mais rien n'est joué! » conclut J.-F. Austruy.

CHRISTIANE GRÖLIER.

(2) Centre régional de productivité Midi-Pyrénées, 32, rue Daibade, 31000 Toulouse.

# 



Quelles formations pour quel développement? Dix années d'expériences. Des propositions pour la crise et l'après-crise.

Le Central 430, La Courtine Mont d'Est, 93160 Noisy le Grand. Tél. : 304.98.76. AGENCE NATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉDUCATION PERMANENTE

#### LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE outre ses multiples actions internationales, et nationales **ACTIONS DE FORMATION CONTINUE**

Pour une évolution professionnelle et personnelle des salariés confrontés aux problèmes socio-éducatifs, de santé, de fonctionnement d'équipe.

#### Thèmes proposés en stages MTER ou MTRA-entreprises

 Prévention et éducation pour la santé : Santé et milieux de vie. Le rôle préventif et éducatif de l'infir-

 Les nouvelles techniques médicales et l'organisation du travail : Être soignant en cardiologie, en traumatologie, en pédiatrie...

Communication et relations : La relation d'aide. L'accueil des usagers. La vie en collectivité : des enfants, des personnes âgées. Fonction de direction et concerta-

Formation de formateurs.

#### Envoi du programme 1984 à la demande. LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

17, r. Quentin-Beuchart - 75008 PARIS. Tél. 261-51-05, poste 570 et 571

Centre culturei latino-américain L'AMÉRIQUE LATINE

pour nieux connaître ses langues, ses cultures pour réussir vos contacts et défendre vos projets Stages d'espagnols, de portugais-brésillen hua – cours à la carte CETELAM ne formateur at 11750225575 6, rue des Fossés-Soint-Marcel 75865 PARIS — TEL : 336-56-94

dans l'informatique

La société ABL formera cette année une centaine de Programmeurs - analystes. Des spécialisations micro et télécom sont prévues.

Les candidats justifiant d'un niveeu BAC mini doivent adres-

#### PREPARATION AU DIPLOME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

**Formation Continue** 

#### Biologie appliquée Mesures physiques Techniques de commercialisation Transport-logistique

Salariés des entreprises (plan formation, congé formation) Demandeurs d'emploi (avec possibilité de rémunération) 2 formules:

1 an à temps plein e 3 ans à temps partiel (début des cours en octobre 83)

Renseignements et inscriptions - I.U.T. de CRETEIL Avenue du Général de Gaulle 94010 CRETEIL CEDEX Tél. 898.91.44, poste 2271 ou 899.80.40

## INFORTEC-LANGUES

Anglais - Allemand - Espagnol

Tous niveaux - Stages intensifs et extensifs Cours dans nos locaux et en entreprises 10. rue Saint-Marc - PARIS (2º) - Tél. 508-96-94

En formation d'adultes, par petits groupes Salariés d'entreprise ou demandeurs d'emploi (\*)

perfectionnez votre pratique d'une LANGUE **ÉTRANGÈRE COURANTE:** 

# ALLEMAND, ANGLAIS, ESPAGNOL.

Stages à temps plein (1 sem., 7 sem. "; 11 sem.) entre Octobre et Juillet. ● Améliorez vos « RELATIONS HUMAINES » dans vos activités Stages en 5-6 jours sur 1 mois.
Pratique des RÉUNIONS (Mai/Juin);

#### ENTRETIENS DE TÊTE A TÊTE (Octobre)

Demandez entretien préalable, conseil, à : SERVICE FORMATION CONTINUE, UNIV LYON 2 86, rue Pasteur, 7" - Téléphonez : 858-57-13 (7). Accès prioritaire et facilités d'inscription (dossiers de rémun....) pour les demandeurs d'emploi.

#### I.U.T. CACHAN ÉLECTRONIQUE

- 1 D.U.T. FORMATION INITIALE En 2 ans avec baccalauréet C, D, E, F2. En 1 an avec DEUG A ou MATHÉMATIQUES SPÉCIALES.
- II D.U.T. PROMOTION SUPÉRIEURE DU TRAVAIL Cours du soir, durée 4 ans, avec baccalauréet C, D, E, F2 récent
- (2 fins d'après-midi plus samedi matin). Cours par correspondance et regroupements, durée 3 ans, avec baccalauréat (24 semaines de regroupement à temps plein réparties sur un peu plus de 9 trimestres, ce qui nécessite un contrat
- avec ('entreprise). III - SESSIONS DE FORMATION CONTINUE Selon contrats avec entreprises : de 1 à 10 semaines. Logique, microprocesseurs, semi-conducteurs et transistors, amplificateurs

opérationnels et circuits intégrés, initiation à l'informatique, hyper-

IV - ANTENNE C.N.A.M.

Brigitte Leclerc, tél.: 664.10.32, poste 221 9, avenue de la Division-Leclerc - 94230 CACHAN

Jeune ou adulte éloigné, malade, engagé dans la vie professionnelle,

> Vous pouvez suivre ou reprendre - des études !

#### LE CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE (ex CNTE)

**Etablissement Public** du Ministère de l'Education Nationale centres d'enseignement - 240 000 élèves)

Propose des formations de tous niveaux : Formations scolaires (du

- cours préparatoire à la classe terminale).
- Enseignements technologi-
- ques et professionnels.
- Certaines formations universitaires conduisant au
- Préparation à la capacité en

de l'Enseignement).

- Préparations aux concours de recrutement relevant du Ministère de l'Education (Carrières administratives et
- Concours administratifs et techniques d'autres Départements Ministériels : Police, SNCF, Métiers sportifs, Secteur para-médical et social, etc...
- Préparation à l'expertise comptable.
- Actions de formation continue et de promotion sociale, dans le cadre de conventions avec des organismes publics ou privés (Loi du 16 Juillet 1971).

Scolarité : Droit d'inscription annuel pour la France Métropolitaine : de 200 à 405 F POUR OBTENIR TOUS RENSEIGNEMENTS: ECRIRE A

CNEC - Ministère de l'Education Nationale Tour Paris-Lyon - 209/211, rue de Bercy

**75585 PARIS CEDEX 12** 

• ENGRE

aignament

io. Lingue

BANGS REFER

编译字 / A 144-225

April .... Acque 84' N

de laissés-pour-compte ?

autrement dit des plus défavorisés.

lariés y sont favorables.

différence, voire l'hostilité de plus simplement à l'embanche des jeunes, considérés au départ comme

SOYEZ LA SECRETAIRE **DE DEMAIN** 



**FORMEZ-VOUS AUX TECHNIQUES** MODERNES DE BUREAUTIQUE

UNE FORMATION DE PROFESSIONNELS FAITE PAR **DES PROFESSIONNELS** 

PLUSIEURS FORMULES sur 1 année
 cours par modules séparés
 Secrétariat Supérieur

• Secrétariat Spécialisé : Assurances - Juridique Ecole Supérieure d'Enseignement Privé 45 rue de Richelieu - 75001 PARIS - Tél : 296.14.24

Groupe PIERRE LICHAU S.A. NEUILLY ET PHARMACIE OLARITER LATIN

asse préparatoire

CEPES 57, RAS Ch. Laffitto, 92 Neully, 722.94.94/745.09.19 onseignoment supérious privé

#### 1.F.O.R.E.P.

Institut de formation créé par les Organismes sociaux des I.E.G. Association d'Education Populaire agréé pour l'organisation d'actions de formation et de recherche

MET A VOTRE DISPOSITION Un catalogue d'actions de formation : - Professionnelle

 Socio-Educative - Une publication trimestrielle : LES CAHIERS DE L'IFOREP

Des supports audiovisuels à caractère pédagogique
Un film de sensibilisation aux problèmes de formation **DEMAIN ON RECOMMENCE** 

réalisé par Philippe LAICK

ser leur CV à :

91, Fg St Honoré **75008 PARIS** 

IFOREP - Bures-Morainvilliers 78630 ORGEVAL - (3) 975-85-31

OFFRES D'EMPLOI ...... 77,00 91,32 27,04 DEMANDES D'EMPLOI ...... 22.80 IMMOSILIER .... 52.00 61,67 61.67 52.00 61,67 PROP. COMM. CAPITAUX . . . . 151.80

# ANNONCES CLASSEES

ANNONCES ENCADRÉES OFFRES D'EMPLOI 43.40
DEMANDES D'EMPLOI 13.00 51,47 IMMOBILIER ..... 33,60 39,85 AUTOMOBILES ..... 33,50 AGENDA ..... 33,60

OFFRES D'EMPLOIS

OFFRES D'EMPLOIS

OFFRES D'EMPLOIS

OFFRES D'EMPLOIS

**5** csee

5500 personnes dont 630 cadres

JEUNE INGENIEUR ENAC RESPONSABLE D'AFFAIRES INSTALLATION

Notre Activité aeronautique, basée à Paris, installe dans le monde entier des ensembles de gestion de trafic aerien. Elle recherche un Ingénieur de préférence issu de l'ENAC, bilingue anglais ayant de réelles connaissances des systèmes d'aide à la navigation et des équipements actuels. Réelles perspectives d'avenir.

5500 personnes dont 630 cadres

RESPONSABLE DU CONTROLE DE GESTION-200MF-D'UN IMPORTANT DEPARTEMENT DE GENIE CIVIL

Basé à Paris, adjoint du Directeur du Département, il assurera le contrôle de gestion de l'Unité et supervisera étroitement les activités export. C'est pourquoi il devra avoir une expérience d'au moins 5 ans des affaires d'exportation BTP et la pratique de l'anglais. Nous southaitons un ingénieur d'origine, de fort potentiel, capable d'accèder ultérieurement à des responsabilités plus importantes recouvrant à la fois des activités Génie Civil et Electromécanique.

#### **FORMATION ORGANISATION Jeune ECP, Mines, AM...** groupe performant une carrière motivante et évolutive

UN PUISSANT GROUPE ALIMENTAIRE, leader sur son marché, pratiquant une réelle gestion prévisionnelle des cadres, offre un poste intéressant et une opportunité de développement de carrière à un Cadre de fort potentiel.

Au sein d'une importante filiale, ce jeune ingénieur participera à des actions novatrices et importantes sur le terrain.

Formateur et Organisateur, il sero chargé de l'ensemble de la fonction, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la mise en œuvre des actions. Conseil auprès des services de production, il suscitera et animera des réunions dans le but de traiter les problèmes concrets et d'initier des solutions

Une expérience de 3 à 5 ans en fonction organisation acquise en milieu industriel ou cobinet spécialisé permettra la réussite à ce poste et favori-sera l'accession à de larges possibilités ou sein de la société ou du groupe.

Rémunération : 190 000 F +

Écrire sous référence 3.482 à PUBLIPANEL, 20, rue Richer, 75441 Paris Cedex 09, qui transmettra.

IMPORTANTE FÉDÉRATION BANCAIRE siège Paris, recharche son

# **CHEF DU SERVICE** PRESSE-INFORMATION

MISSION :

Assurer la rédaction en chef du magazine d'information générale (40.000 exemplaires, 6 parutions par an ).
 Entretenir et développer des relations avec la presse nationale écrits et audio-visualle: économique, financière et agricole, en particuller.

économique, financière et agricole, en per-ticuller; Animer la politique des relations extérieu-res de la Fédération, tant au plan national qu'au plan des régions, au contact direct des adhérants.

PROFIL:

eCe candidat, âgé de 32 ans minimum, de formation supérieure, apportera son expérience professionnelle de journaliste et d'attaché de presse.

Il est important qu'il connaisse l'organisation du monde de l'agriculture (niveau national, régional et départemental).

Adresser Curr.-Vitae détaillé avec souhaits de rémunération, sous la référence 166, à Jecques Genevay LPA, 11, square Jasmin, 75016 PARIS.

#### **DINSONICS SONOTRON S.A.**

LES ULIS - ORSAY (91)

recherche, pour plateforme Assemblage/Montage, test et mise au point de systèmes électroniques de haut niveau technologique,

# **NGENIEURS/TECHN**

Formation électronique avec expérience dans domains similaire. RAPIDE DISPONIBILITE.

Téléphoner pour rendez-vous à Monsieur WINTER (6) 928.69.45 ou envoyer CV à SONOTRON S.A. avenue de la Baltique - Z.A. de Courtaboeur BP 56 - 91942 LES ULIS Cadex.

## **BANQUE INTERNATIONALE QUARTIER ÉTOILE**

#### **CAMBISTE CONFIRME (E)**

Ayant expérience minimum 5 ans dans le domaine des dépôts.

ENTREPRISE SECTEUR TERTIAIRE recherche pour PARIS

Envoyer curriculum vitae sous r T 040.379 M à RÉGIE-PRESSE, 85 his, rue Rémmur, 75002 Paris.

générale, analytique et auxiliaires
- participe à l'élaboration et à l'analyse des budgets

• pratique minima de 10 ans en PME-PMI d'une comptabilité

Adresser C.V. manuscrit, photo et prétentions à N. 3071 PUBLICITÉS REUNIES - 112, Bd Voltaire - 75011 Paris

- dynamise un groupe de 15 personnes.



# DIRECTIONS. DIRECTIONS

Fonctions Nationales et Internationales

# Directeur Informatique

LES BRASSEKIES KRONENBOURG – 2,6 Md de F de CA et 2700 personnes – sont une entreprise dynamique, leader sur le marché de la bière en France, et tournée vers le développement international. Dans cette société performante, l'informatique joue bien sur un rôle très important. Un plan bureautique, informatique et télématique définit les choix stratégiques et politiques de Kronenbourg en matière de systèmes d'information. Il repose sur des moyens techniques diversifiés: 2 IBM 4341, 25 mini et micro répartis, une centaine de terminaux, bases de données, info-centres, bureautique. Cinquante personnes assurent les Études, le Système et la Production de l'information.

A la tête de cet ensemble, le Directeur informatique élabore et recommande le plan bureautique, informatique et télématique adapté aux objectifs de la société. Et bien sûr il en assure la mise en œuvre grâce aux moyens humains, financiers et techniques qu'il propose. A la fois force de proposition et de réalisation, ses principales responsabilités sont évidemment de concevoir, coordonner, animer et gérer. Nous souhaitons confier cette fonction de haut niveau à un Diplômé d'Études Supérieures disposant

d'une dizaine d'années d'expérience informatique. Il aura déjà assuré la coordination de projets et l'animation d'équipes comme Responsable d'un service Études. Une expérience complémentaire acquise en Exploitation serait appréciée. Le siège des Brasseries Kronenbourg est situé à Strasbourg.

- 基

Merci d'adresser votre candidature, sous réf. J l M, en précisant rémmération actuelle à : BSN , Service Recrutement Cadres - 7, rue de Téhéran -75381 Paris Cedex 88.

SOCIÉTÉ ÉTUDES AQUACULTURE

CADRE DE GESTION

30 ANS ENVIRON amation grande école. És impératif, esp. souh.

DIRECTION RAYON PLONGÉE PLONGÉE

**SOUS-MARINE** 

Dyer C.V. et prét. salarisies

MAZURA MARINE

sce au 38, quai A.-Le-Gallo 92 100 BOULOGNE.

# emploi/ régionaux



emplois régionaux

cherche



Division informatique Constructeur français de mini-ordinateurs,

# Ingénieurs maintenance informatique Ref. 1158

Aix-en-Provence - Lille - Nantes

Ils auront à assister les techniciens de maintenance et les clients, notamment pour les produits logiciels. Ils doivent connaître les protocoles de réseaux et avoir une expérience dans la maintenance logiciel. Avantages sociaux d'une grande société. Voiture de fonction.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à SFENA, Gestion des Cadres. BP 59, 78141 Vélizy-Villacoublay Cédex.

BANQUE REGIONALE DE L'EST

# le responsable de sa direction inspection

Une parfaite connaissance des techniques et circuits bancaires est indispensable. Le poste ne peut convent qu'à un cadre bancaire actuellement au moins en classe VII.

Ecrire avec C.V. détaillé et photo sous référence 70214, CONTESSE PUBLICITE 20, avenue de l'Opéra, 75040 PARIS CEDEX 01 qui transmettra.

Importante Société française (6 000 pers.) recherche urgent pour usine NORD

#### UN INGÉNIEUR INFORMATICIEN

responsable cellule informatique. Connaissance Mini 6 appréciée mais non obligatoire. 265-50-12.

**Les Editions NATHAN** 

- a en charge les comptabilités : ...

informatisée en temps réel.

DECS ou équivalent

recherchent

#### **RESPONSABLE** ALBUMS, FICTION et EVEIL

**POUR JEUNES ENFANTS** 

Connaissances graphiques et techniques. Excellente culture générale Sens de la rédaction

Adresser CV et liste des ouvrages déjà réalisés à Mr J.B. BOUTRY 9, rue Méchain 75014 PARIS

AFIN DE COMPLÉTER SON ÉQUIPE COMMERCIALE LABO INDUSTRIE

> POUR LES DÉPARTEMENTS BOUGHS D'ALLUMAGE AUTOMORILES PRODUITS POUR LA MOTO

UN JEUNE DIPLOMÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MÊME DÉBUTANT POUR SECONDER LE DIRECTEUR COMMERCIAL

SON ROLE:

Contacts avec la clientèle. Administration des Ventes. Animation et survi du réseau de 65 vendeurs.

Ectire avec C.V. et photo à : LABO INDUSTRIE, 1, rue Lavoisier, 92002 NANTERRE CEDEX.

26, rue Boyer 7597 1 PARIS CEDEX 20.

INGÉNIEUR M.G. SOPKAS ETT - 790-40-30. Rech. diplâmés de l'ens. sup. pour poste d'ENSEIGNANT. Env. c.v., photo, lettre man. su C.LE., 143, r. de Saussure, 74.

GRAND ORGANISME

NATIONAL

de RECHERCHE

Pour son centre de documenta-tion solestifique et technique.

LE RESPONSABLE

de la Division

INFORMATISATION

RECHERCHE

et DÉVELOPPEMENT

en azorrentuje et et informatique documen-taire, une vision générale des problèmes d'information scien-tifique et asobique et des ter-dances dens le développement de l'industrie de l'information, l'expérience de la conduite d'une équipe et de la gestion destribistrative et financière.

UN CHEF

de PROJET

Four le conception et le réalisa-tion d'un système avancé de constitution de base de don-nées. Ingénieur syant une ex-cellente connaissance en infor-matique et informatique documentaire.

UN INGÉNIEUR

ANALYSTE

PROGRAMMEUR





e - 16%

ுர்கள் அம்முக் விறியில் அம்

3 . PL 200 PM

a tage

, with the second of 1977

九品香 4 . L. 1 40

futur di et finan

--- 1 348 A 14 - A 2 - 8

Farmers &

- (+ jeuig Territoria Eran A Commence - - - - - - 125 Carrie Leconsi

Des

THE PARTY OF THE PARTY. A JAMES ACTION 1 To 1 100 1000年 (1000年) 1000年 (1000年) 1000年 (1000年)

The same of the fellowing of Control of the Contro

#### OFFRES D'EMPLOIS

# INGENIEUR AUTOMATICIEN

Un bureau d'études, filiale d'un important groupe industriel français, chargé de la conception, de l'expérimentation et des applications des groupes motopropulseum (terrestres et marins) recherche un ingénieur automaticien. Il aura pour missions essentielles, la définition de l'appareillage de contrôle et de conduite du groupe motopropulseur (logigramme); de la rédaction des spécifications techniques et des nomengramme); de la redaction des spécifications techniques et des noments des équipements pour approvisionner les matériels; de la liaison technique entre les foumisseurs, la production et le client final. Agé de 28 ans minimum, de formation ingénieur, il anns 4 - 5 années d'expérience qui lui suront permis d'acquérir la maîtrise des circuits électriques - connectique, capteurs et actionneurs - Rigoureux et imaginatif, il sura un sens aigu de l'organisation.

Lieu de travail : Paris,

Adresser lettre manuscrite, CV détaillé et NUMERO DE TELEPHONE sous référence 635 M à Pietre Lichan s.a. - B.P., 220 75063 PARIS Cédex 02 qui transmettra.

Profil souhaité: notre préférence irait à un(e) candidat(e) de 28 à 35 ans ayant l'expérience de la vente de produits et services liés à l'informatique.

Très motivé, négociateur émérite, rigoureux dans son organisation, parlant

Adresser C.V. + photo à SYBEX, 4, place Félix-Eboué, 75583 PARIS CEDEX 12.

futur directeur administratif

Fabriquant et distribuant du matériel médico-chirurgical, deux filiales

en expansion rapide d'un groupe pharmaceutique important (200 Millions de C.A.), recherchent leur futur Directeur Administratif et Financier. Ses attributions consisteront au départ dans la tenue de la

comprabilité générale et analytique, du plan informatique de gestion, de la mise en place d'un mini ordinateur. Il aura à analyser les pro-

de la mise en place d'un mint ordinateur. Il aura a analyser les pro-blèmes propres à notre type d'activité, contrôlera les coûts et les rentabilités. Il sera responsable de la gestion du personnel. Il étudiera une technique d'organisation simple anticipant un développement rapide et important. Formation souhaitée: Sup de Co + DECS + minimum 4 ans d'expérience (2 ans en Cabinet d'Audit + 2 ans Resp. Fin. et Compt. dans P.M.I.).

A, rue Amiral Courbet 75116 PARIS Réf. 70377

nous garantissons la qualité de collaboration offerte par nos clients.

Pour faire face à son développement, REGIE PRESSE recherche :

Des directeurs de publicité

Des chefs de publicité

Vous désirez que votre capacité de réfléxion individuelle ou collective, votre volonté de conveincre soient mises au service de supports de grande audience. SI vous êtes un bon professionnel, REGIE PRESSE vous donnera toutes les possibilités d'avenir et d'épyracussement.

Adresser CV. a
Monque Bercaut
133 avenue Champs Elysées
75008 Paris

Adresser CV. à REGIE PRESSE

LEADER INTERNATIONAL

**DE LA MICRO-INFORMATIQUE** 

CHEF DE PRODUIT

200 KF +

#### OFFRES D'EMPLOIS

La fitiale d'un des premiers groupes industriels français branche pièces détachées auto

recherche

**POUR SES SERVICES TECHNIQUES** 

# UN INGÉNIEUR

Responsable du bureau

d'études produits

- Ingénieur diplômé AM ou équivalent ayant une connaissance du moulage plastique et de l'accumulateur au

 Sera chargé de la conception et de la détermination du prix de revient. Quelques années d'expérience souhaitées.

Envoyer C.V., photo et prétentions sous réf. 11289 U à BLEU Publicité 17, rue du Docteur Lebel 94307 VINCENNES CEDEX - Q.T.

SOCIÉTÉ FORTEMENT EXPORTATRICE

# **UN CONTROLEUR**

Dans un premier temps, il aura pour mission de s'occuper des prix de revient et de la consolida-tion de plusieurs sociétés, pour préparer le re-porting à la maison mère.

drer l'ensemble de la comptabilité générale. Adresser lettre manuscrite, C.V. détaillé et photo sous référence 3143 à PIERRE - MULOT PUBLI -CITE - 39, rue de l'Arcade 75008 PARIS.

#### **GROUPE BANCAIRE PARIS 8e** recherche pour son Département des · CREDITS AUX PROMOTEURS

# Jeune gestionnaire

**NIVEAU BAC + 2 - I.U.T. GESTION** B.P. BANQUE ou EQUIVALENT Expérience nécessaire de quelques années dans une fonction similaire.

Adresser C.V., prétentions et photo à No .26629 COFAP 40, rue de Chabrol 75010 PARIS, qui transmettra.

**GROUPE BANCAIRE** 

A VOCATION IMMOBILIERE **PARIS 8e** 

recherche

**JURISTE** 

Expérience de la promotion immobilière

Envoyer C.V., prétentions et photo à No 26632 COFAP 40, rue de Chabrol

75010 PARIS, qui transmettra.

souhaitée.

#### D.E.C.S. - ANGLAIS NECESSAIRE 5 ANS D'EXPERIENCE

DE GESTION

Dans un deuxième temps, il sera amené à enca-

# Responsables et autonomes avec première expérience (système, télécomme

STE DE ST-PRAY

116, avenue de Villiers 78017 PARIS RECHERCHE

**1 COLLABORATEUR** 

(TRICE) ayant une parfaite connaise, de l'activité march, de biens

STATUT YRP

Fixe + eventages social/a 765-69-27.

GROUPE AMERICAIN

INGÉRIEURS SYSTÈMES

HLLYSTES-PROGRAMMEDES

COSOL - IBM 8.100 Salaire 130.000 F/an

Expérience en logiciel temps réel appliquée à la téléphonie

INGÉNIEURS SYSTÈMES

Pour projets de PROCESSUS INDUSTRIELS MITRA - SOLAR - PDP - MECRO

INGÉNIEURS RÉSEAUX

HOLC - SNA - TRANSPAC - X 25... RNFORMATIS SELECTION 26, THE Daubenton-6- 337-99-22.

impt groupe de prévoyant

RESPONSABLE

**DE SECTEUR** 

LLM.M.

Conseil et réalisation recherche

INGÉNIEURS

LOGICIEL

resser c.v. et prétantio 22, avenue Émile-Zola, 75015 PARIS.

ORGANISME IMPORTANT Marché portair C.A. 300.000.000 F

PARISOUVUD.000 F recherche pour PARISOUVERSAILLES 20 COLLABORATEURS CIAUX, MMES, FMES Très bonne présentation. Golf contracts haut niveau Sens des responsabilités. Formation permanenta.
 Pr r.-v. 500-24-03, p. 31.

secretaires Cabinet spécialisé en RECHERCHE et SÉLECTION de personnel, recherche

SA SECRÉTAIRE COMMERCIALE

Pour assurer: le secrétarist, le gestion des dossiors, le retence des clients par tél. et participer progressi-vement au recrutement.

30 sns environ,
formation supérisure (Ecole
de commerce, université...) et
expérience de la prospection
par tál.
Fort dynamisme et grande disponibilité nécessaires.
Adresser C.V. dét., photo et
rémunération actuelle sous
rél. 045 à VALENS CONSEIL.
B.P. 359, 75084 PARIS
Cedex 09.

Ch. secrétaire aide-comptable, si possible conn. immob. Se prés. Cab. Culty, 228, rue des Pyrénées, 20°. Sté Asnières-Gennevillier

SECRÉTAIRE BILIHGUE ANGLAIS pour snimer nouveau Moantement commercial.

Ecrire avec c.v. et prétentions à n° T 61.017 Blau, 17. rue Lebel 94307 VIN-CENNES Cedex qui trans.

#### formation professionnelle

#### STAGES A L'INTENTION DES -PERSONNES PRIVEES D'EMPLOI ORBANISES POUR L'ANNEE 1983/1984

- FORMATION DE FORMATEURS (DUFA) 500 heures FORMATION D'ASSISTANTS DU COMMERCE INTERNATIONAL 800 heures FORMATION DES CADRES POUR LA GESTION ET L'ADMINISTRATION DU SECTEUR ASSOCIATIF, MUTUALISTE ET COOPERATIF: 800 heures FORMATION DE TRADUCTEUR TECHNIQUE MENTION INFORMATIQUE: 600 heures FORMATION D'ASSISTANTES DE DIRECTION TRILINGUE: 800 heures FORMATION D'INTERPRETE-TRADUCTEUR: 600 heures
- 600 heures
  FORMATION A LA COMMUNICATION ET AUX
  NOLVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
  SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE : 500 heures.

Renseignements et inscriptions université paris 8

formation permanente 2, rue de la Liberte 93526 SAINT DENIS CEDEX 02 \_Tél. 829.23.00 \_

#### **DEMANDES** D'EMPLOIS

Dame, sobantaine, bonne pré-sentation, très bonne dectyle, bonne orthographe, cherche emploi mè-tempe, sprès-mid. A partir du 24-5-83. Environ St-Lazare ou proximité. Ecrire sous le nº 877 RÉGIE-PRESSE 85 bis, r. Régumur, 75002 Paris,

#### JEUNE INGÉNIEUR GÉOPHYSICIEN

(NSPM)
24 ans, libéré O.M.
fration Venezuela) étudia (Cooperation Venezuela) étudia touts proposition préférence EXPATRIATION, Ecrire Nº 70.257 Contessa Publ., 20, av. Opéra, 75040 PARIS Cedex 01 qui tranem. ) ans d'expérience dans l'un des systèmes : DOS - VSE - VM OS - MVS/VM - CICS Salaire 205.000 F/an H., ch. empl. stab. office plonge, O.S. nettoyege, h. ttes mains, veill. nuit. Tél. 527-64-27.

Secrétaire de Direction expéri-mentée trilingue (anglais-espagnol), 28 ans, cherche poste stable sur benièue quest Paris. Tél. : 084-03-05. KGÉNTEURS TÉLÉPRONTE

> **CADRE COMMERCIAL** 13 ans référ, en publicité (agence support) rech. poste à responsabilité sur Paris. Etu-

travail à domicile

Cherche TOUS TRAVAUX DACTYLOGRAPHIE, rapports, thèses. Tél.: 542-74-76.

Ayant en charge l'animetion d'un groupe de 7 à 10 par-sonnes. Formation souheirée DUT de gestion ou équivalent. Qualques années d'expérience seraient apprécides. Envoyer c.v. + photo sous réf. 9442, à PUBLISCOPE JUNIOR, 13, rue Roysie, 75008 PARIS.

# Chiots Pinecher pure race robe couleur fauve nés le 12 décem-bre 1982, T. 437-12-21

#### de 8 à 11 C.V. COMME NEUVE

# L'immobilier

#### Immobilier d'entreprise et commercial

#### bureaux

Locations

ROMAINVILLE SORTIE A-3. Loue 4.000 m² Sur 2 RUES DIVISIBLES. Tél. 522-05-96.

VOTRE SIEGE SOCIAL DOMICILIATIONS

355-17-50.

RECH. 150 A 200 m<sup>2</sup>

SIÈGES SOCIAUX ET DOMICILIATIONS CONSTITUTIONS STÉS,

ASPAC, 293-50-50 +

SEVRES 5.000 m² divisibles Immeuble neuf Possibilité de vente SARI.

PONT DE NEUILLY

PARIS-16 De 1.000 à 3.400 m² onibles 3° trimestre

NEUILLY/SEINE Proche 8d Binesu 800 m². Grand standing. Restaurant. Tél. Parkings. SARI 776-44-88.

1.200 m² sménagés disponibles fin mars SARI 776-44-88. SUD PARIS

SARI 776-44-88.

AVENUE B'ITALIE 500 m² sur 1 nivesu cloisonnés. Bon état. SARI 776-44-88.

#### commerciales A cáder à Paris société im-port micro-ordinateurs, mar-que très connue, produits fran-

propositions

cases par is eociété. Nombreux programmes français de haute qualité. Clientèle existanta à développer. Ecrire sous le m T 040.369 M mégas-PRESSE 85 bis, r. Réaumur, 75002 Paris.

#### diverses

Les possibilités d'emplois à Les possibilités d'emplois à l'étranger sont nombreuses et variées (Canada, Australie, Afrique, Amériques, Asie, Europe). Demandez una documentation sur notre revue spécialisés MIGRATIONS (LM) 3, Rue de Morryon 75429 PARIS CEDEX 09

#### automobiles

#### ventes

de 5 à 7 C.V. R 5 GTL, MARS 1981. 3 portes, bleue océan. Très bon état, 79.000 km, 3.500 F sous Argus. Téléphone : 405-69-25.

Particulier vend B.M.W. 3-16, tévrier 80, 45.000 km, vert métal. (options : calandre 4 phares, vitres teintées, rad. cassette stérol. Px 40.000 F. Téléphone : 334-02-42.

S.A.R.L. - R.C. - R.M. Constitution de Sociétés. Démarches et tous services permanence téléphonique.

Domiciliations: 8-2:

SECRÉTARIAT, TÉL., TÉLEX. ACTE S.A. 359-77-55.

8 COLYSÉE-ÉLYSÉES SIÈGE DE SOCIÉTÉS DOMICILIATIONS

A.F.C. 359-20-20. **EMBASSY-SERVICE** 

BUREAUX MEUBLÉS

776-44-88.

776-44-88. SARI.

776-44-88. SARI.

PORTE MAILLOT

2.500 m² divisibles. Tél.Restaurant-Parkings.

#### \* locaux commerciaux

Ventes

POUR INVEST.

MURS BOUTIQUES
75011 rue Seint-Sebin,
42 m², 130.000 F.
82200 Neuilly, av. Charlee-de-Gautle, 400.000 F. MURS LOCAUX CCIAUX

75006 rue Auguste-Comte, 317 m² + se-sols 273 m², même locat. depuis 1929, loyer annuel 140.000 r̂, prix 1.900.000 F. 763-12-03

Locations

ROMANYULLE SORTE A-3. Loue 4.000 m<sup>3</sup> Sur 2 RUES DIVISIBLES. Tél. 522-05-96.

locaux industriels

Ventes

(92) PONT DE SÉVRES 776-44-88.

95 ROISSY PROCHE Terrains viabilisés Entrepôts/activités A partir de 3000 m² 776-44-88. SARI.

92 PUTEAUX SARI. 776-44-88.

#### 🔩 fonds 🐇 🥕 de commerce-

Ventes

A vdre aff. de nautisme, rég. Nord, c.e. annuel 4.500.000, situation exceptionnelle. Ecr. s/m 8.257 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSÉES, 5, rue des Italiens. 75008 Paris. Café rest., salle 50 couverts + bar, matériel complet, habita-tion 6 p., très belle cave vol-tés, pt loyer. Px 475.000 F. URGIM 380-69-12.

Local colal + hab., ts commerces, dépôts, etc... Urgent, vis, sur pl., 41, sv. Lavossier, 93-Drancy, 13 h 30 à 17 h 30, ou sur R.V. URGIM 380-69-12.

## -boutiques 🧀

Ventes

Mr MAUBERT Rue des Bernardins dans bel imm. caractère murs bout., bon rapport, 634-13-18.

Locations

8º MALESHERBES R.-DE-CH. 90 m, vitrine 9 m. Magasin de sport, SARI. 776-44-88.

MICRO-EXPO Premier Salon International de la micro-informatique Fonction: élaboration stratégie marketing et commerciale, recherche des

très bien l'anglais.

marchés, vente des produits et services.

et financier

(poste à créer)

Cabinet

Nos méthodes, notre rigueur exploités par des hommes et des femmes de qualité expliquent nos plus récentes performances :  $\pm$  35 % en 2 ans.

Notre crossance implique que d'autres hommes de cette Christison nous repoistent aujourchui. Vous êtes diplômés d'enseignement supérieur et avez

97 ans environ. Vous ètes rompus à la stratégie publicitaire ou au marketing produit

Vous disposez d'une expénence de 9 ou 3 années

acquise en agence, auprès d'annonceurs, ou de

supports grand public

SYBEX

PTABLE

S D'EMPLOR

MOTRONSA

ZNATIONAL

3 ETOILE

AFIRME E

医乳肿性 医二氏性细胞 医腹膜

10.7 21

f;

-

10

 $H_{\rm p}^{\rm supp}$ 

 $s_{2}^{*}(\mathcal{I})$ 

公博!

7 4 

77,00 OFFRES D'EMPLOI 91.32 27,04 61,67 DEMANDES D'EMPLOI ..... 22,80 AUTOMOBILES ..... 52,00 

# ANNONCES CLASSEES

BOULOGNE NORD 3/4 P. 90 m², gd cft, calme, clair, 2 park. Px 1.102.000 F. URGT CAUSE DEPART. BOULOGNE WMM. 825-11-17.

PRES PONT DE NEUILLY Récent, standing, magnifique 3-4 poes, cuiz équipée, belle décoration, gd balcon, vue paris, 320.000 F - 774-82-97.

94 Val-de-Marne

PRÉS DE CRÉTER

BONNEUIL-SUT-MARNE

Particulier vend 5 pièces. Tous confort. Prix : 385,000 F. Téléphone : 339-68-21

3 pièces tout confort, Prix : 290.000 F. Téléphone : 339-78-28.

Je venda mon appartament 100 m² + tarrasse 75 m² Est, 6° et dernier étage, cave et gerage. Bords de Marne. Maiscons-Alfort. Px 800.000 F. Tél. 893-27-16, heures bur.

95- Val-d'Oise

A vendre centre BEALMONT de maison nursie duples perf. état tt eft 120 m², HABIT. 350.000 S.I. 989-92-37.

**Province** 

Bretagne Sud, Demgen (56), perticulier vend appartement F3 tout confort, plein auf, face à la mer, accès direct plage. Tél. (16) (40) 40-10-89.

EST DE TOULON, 1 km mer centre vends F 4 (71 m²) grand belcon, survitreges cumulus, cave, perting garage individuel, 520,000 F. Libre. Tél. (94) 21-22-36, h.r.

VOS FS, 106 m³ TOULON EST belle copropriété arborée commodités, dem. étags. Fr. not. 3 %. Prêt 8 % à represidre Tél. h.r. (94) 27-67-17.

ANNONCES ENCADRÉES OFFRES D'EMPLO! 43,40
DEMANDES D'EMPLO! 13,00 43,40 51,47 15,42 39,85 39,85 AUTOMOBILES ..... 33,60 Décressés selon surface de nombre de parations.

# L'immobilie<u>r</u>

#### appartements ventes

15° arrdt

Ma LOURMEL STUDIO cuis. áquipáe, baina, w.-a., sé-parés 2º ét. s/jard. imm. stan-ding, part. possib. 485.000 F. 577-26-49

PORTE VERSALLES/ISSY.

Rue VOISEMBERT, asc., 3/4 Poss, confort, belis cuis. Prix: 550.000 F - 877-96-85.

MÉTRO CONVENTION

8° et demier étage. Immeuble récent TRÈS BEAU 100 m² + 2 parkings. 12.000 F LE m². TRÈS BELLE AFFAIRE

DEMICHELI

873-50-22 - 47-71.

**AVENUE DE BRETEUIL** 

dans imm. rénové potaire vo studio tout oft 31 m² occupé bell loyer libre - 704-27-37.

MONTPARNASSE

kmm. P. de T., app. 160 m² + 2 serv., triple réc., 3 ch., 2 bns, 3- asc. 1.650.000 F. N.J.H., tél. 635-05-09.

UNESCO

5 p., jardin 220 m², expo. sud, prkg. imm. stdg. 1.780.000 BRANCION SARL 575-73-84.

M• CONYENTION

2, RUE VOUILLÉ imm. récent, entrée, séi, chik 2 chibres, cuis. équipée, cf

balc., park., 1,135,000 F S/pl. joudi 14 h 30 à 18 h 30.

PORTE BRANCION bon imm., 2° 4t., 2 p., cuis cft, 260.000 F. SEGONDI 874-08-45.

DURIOC. LUMINEUX 8 PÈCES. 120 m² - Décor raffiné, 633-29-17 - 677-38-38.

VAUGIRARD

3" étage, 11 cft, 2 p., 57 m², 480.000 f - 233-58-45,

16° arrdt

AUTEUIL 2 P. ouis. sel. er WC bel imm. 6- étg sans se 390.000 F. – 267-37-37

POMPE Imm. 76 stand studio

grande cuisine, beine belco 450.000 F. – 267-37-37.

QUAI DE NEW-YORK 200 m², double réception

asilia à manger, 3 chembres, 6 étage, VUE IMPRENABLE SUR TOUR EIFFEL

2 chambres service, box. GARBI: 567-22-88.

17° arrdt

TERNES/WASRAM

Belle renovation d'architecte ACS, tout confort, CHARME

STUDIOS ET 2 PIÈCES

BOULEVARD

1= arrdt PLACE YENDOME xcept. 90 m² envir.. à rénover, sut. sous pistond 4,25 m. ur R.-V. Urgim, 267-27-12, 380-69-12.

HALLES 3º ét., caime, soleil, coq. 3 p. 430.000 F - 233-58-45.

2° arrdt SE tt oft CHARMANT **DUPLEX 3 PIÈCES** 

LIBRE DE SUITE poteire 766-49-84 3° arrdt

MARAIS

Part. vand studio 45 m², balc., immeuble récent, calme.

Tél. 271-65-89 après 20 h. MADAIC Pour artiste 170 m², MARAS duplex restauré. 2.760.000 F. Pour R.V. Tél. 260-68-55,

MARAIS. DUPLEX CARACTÈRE LIV. + CHBRE, TERRASSE, 850.000 F - 704-88-18.

4º arrdt

CŒUR MARAIS Dens GD HOTEL PARTICUL. TOUTES SURFACES A rénover. Tél. : 236-83-82. **ILE SAINT-LOUIS** 

5 Pces, 2 s. de bs, 2 w.c., 150 m², superbe - 704-27-37. MARAIS SULLY-MORLAND Immeuble récent STUDIO tout confort, escenseur, chauffage central. A SAISR 634-13-18.

> ILE DE LA CITÉ ieu volume 80 m² en duple igant, boiseries, 296-56-6

5° arrdt ESTRAPADE-LYCÉE HENFILIV BRULERIE SAINT-JACQUES 2, RUE LAROMIGUIÈRE

RESTE MMÉDIAT : DEUX 2 P. 43 m²/50 m² poss. parking 14 30/19 h. tous les jours sauf mardi et fériée ou BEGI : 287-42-08. SAINT-SÉVERIM. Imm. carac-tère, 2 p. en duplex, poutres, 2 cheminées, cuis. équip. Impec-cable, 750.000 F 263-41-45.

GOBELINS. Récent beer str-dio 26 m² + balc., solell, calme, 307-31-62 matin.

6° arrdt Montparnaese. Vieger libre. Imm. classé, 350.000 cpt + rents 2.450 F. Soirs, 451-59-98. BD RASPAR. Studio, cft, 7\*, ascens., calme, 380.000 F. RIVE GAUCHE, 222-70-63.

S/MARCHÉ ST-GERMAIN. DUPLEX PLEIN SUD 140 m², étage, sans ascense: DORESSAY, 624-93-33.

8º arrdt Haussmann-Courcelles imm. grd standing, triple récep-tion, 3 chbres, 3 bains, 290 m² + dépend., park., soleil, pos-sib. profession libérais. EUROP-IMMO 522-97-02.

11° arrdt MÉTRO NATION

gans immeuble récent studio 36 m², meublé, cuis. équipée, parking. Téléph. : 704-27-37.

12° arrdt REUILLY-DIDEROT à saisir di. + 2 chbres, tt cft, chauf. ndiv. au gaz, belc., pierre de T. 370.000, Créd. 100 % poss. COGEFIM 347-57-07. 13° arrdt

MAISON INDÉPENDANTE cleir, colme 100 m² envir. part. état. dible liv., 3 chbres S.de ba, jdin aménegé tél. 325-33-08 (après 18 h. 326-13-00)

BOBILLOT 95 m² + 70 m² terranea. Imm. cft 9° étage 1.200.000 F - 622-05-96. 13º A SAISIR imm. 1960 séj + 2 ch., cuis., 11 cft, cave, 385.000 F. Tél. 338-22-30 ARAGO GOBELINS Imm. récen 2 p., tt cft, balcon, cave. 450.000, parkg, 336-27-30. 14º arrdt

Plaisance 150 m² 354-42-70. Park, vue, soleil, calma. TERRASSE 100 m<sup>2</sup>

DENFERT RAVISSANT 2/3 P., 6" út., esc., env. 67 m², tout oft. VIE SOLEIL Téléphone : 320-73-37. PLAISANCE 2 P. cuis., s. de be, envir. 46 m². Chauf. ind. gaz. Rez-de-Cheussée trec cour. Prix: 250.000 F.

Directement propriétaire. 469-23-37 soir 469-33-77 DADE MONTSOURIS FARU MIXTE SÉJOUR + 3 CH. + ch. de service, 11 cft. Prix 860.000 F 327-28-60. ALLSIA 2 PRCES, 56 m., TT CFT, DEGAGE, solel, 560.000 F - 327-28-60.

ALL SIA W.-c., 50 m², bon imm. Px 280.000 F, 327-28-60.

· .

STUDIO 30 m² + belcon, cuis. équipée, belne, park., kmm. stond., récent. 330.000 f. 877-26-48.

BUTTES-CHABMONT, PARE Vus imprensble, diágant 6 pièces + TERRASSE PLAIN-PIED, 1.470.000 F - 286-32-09.

**YAUGIRARD** 

3º étags, tt cft, 2 p., 57 m². 480.000 F - 233-58-45.

19° arrdt

**BUTTES-CHAUMONT** 

Appartement à vendre, escel-lent état, 100 m² dens petit im-meuble situé entre la Porte Pré-Seint-Gerels et la Porte des Liles as composent de : 1 esile de effour, 2 chambres, 1 grande culains, tout confort, vérande plain sud sur cour, peu de charges. Prix 850,000 P, dorricle 202-47-30, bureau 371-12-26.

78-Yvelines PARLY H -- LE CHESNAY part. vd 4 P. 70 m² T.8. étzt-71 cave park. 470.000 F, 968-20-01

Hauts-de-Seine PARTICULIER, MBUILLY, Masurice Barres wend duplex tree grand stand, 350 m² environ + 2 superbes jardina plein sud. Tél. 784-74-47 Posts 1114

MEUDON YUE PANORAMIQUE

PRÉT CONVENTIONNÉ ppertement térnoin, same marsi, vandredi 14-18 h 507-15-88 ou 200-23-20.

NEUILLY CHARCOT 25 m² STUDIO TT CONFT CLAIR 266.000. 522-05-96. HOTEL PARTICULIER peau 4 P. celme, sciell, ter rases, limite Neuthy-Levallois Px inter. Direct potaire 329-58-64 (après 19 b. 326-13-00)

**BOULOGNE BOIS** imm. ancien 2 P. 35 m², 6° ét. sur rus. 300.000. BOULOGNE IMM. 826-11-17. appartements achats P. DUFFOUX 522-20-82

ACHAT PARIS-BANLIEUE DU STUDIO AU 6 PIÈCES LIBANAIS recharche T. HOTEL PART., quar-résid. Tél. 280-10-24 Jeen FEUILLADE, 54, sv. La Motte-Picquet, 15°, 585-00-75, rech. pour clients sé-rioux 15° et 7° entré appte tre-surf, et imm. Palement opt.

ACHÈTE 16

Gd appt, 553-14-14, poste 26 locations meublees demandes

MGÉNIEUR MUTÉ PARIS rech. STUDIO ou 2 P. Tél. M. ROULAT 256-30-57.

locations non meublées demandes

DETECT A PARTICULER Location Peris bandisus pour cadros et personnal, importanta Ce assurance française mutés. Demandons APPT 3 à Spièces ou VELAS, 504-48-21, poste 216.

Etude cherche pour CADRES, villae, pav., time berd. Loyer geranti 10.000 F. 283-57-02.

Recherche 1 à 3 pièces Paris. Préfère rive gauche, evec ou sens trev. PAE CPT chez notaire. Tél. 873-20-67.

OFFICE INTERNATIONAL recherche pour se direction beauts appres de standing 4 p. et plus. Tél.: 281-10-20.

(Région par<del>isien</del>ne)

locations

Paris

non meublées offres

PORTE VINCENNES. Imm. neuf, 2 p., cave, park., acc., 2.200 F. Se prés. COGEFIM, 78, bd Diderot, 78012 Paris.

constructions neuves

> INFORMATION LOGEMENT

525-25-25 49, av. Klaber, 75116 PARIS

particuliers 15" DANTZIG .
Tue ceime CHARBIANTE.
NSON, grande réception,

individuelles

pere ; — Maison Individualle, — Maison Individualle, — orande 3 pièces principales + grande entrés + cuisme, petite cour. Eau. Gez. électriché. Tout à l'égout. Pas de chauffage, mais cheminées odétantes dans cha-cure des pièces principales. des pièces principales PRIX A DERATTRE. Tél.: (37) 38-01-35.

pavillons ESSONNE. Pev. 73, 6 P. sur 600 m², pr. gère, corren., éc. 720.000, Tél. 493-25-38.

villas SAINT-MICHEL PRÈS POR-NIC Bord de mer, 4 p., garage, cft, aur 500 mf, arbres, clos, Tél. (41) 89-23-09.

BUTTES-CHALMONT
P., 50 m² + balcon 12 m²,
sts. 6quipée, belns, park.,
ét., solell, stand. 3.400.
Ch. cent. 577-26-48. proprietes Particuliar vend Marzia Potevir ferme ránovás. Chauffage central. W.-C., salte de beins. 4 chambre, veste asjour ensolaliá, dépendances, jardin, fruitière, pré, 50 peupliers. 6 300 m². Prix 570.000 F. Entre ou téléphoner MACALA. Les Nattea, 85490 Benet (51) 00-93-26.

95 HERBLAY, part. vend
25 kms centre de Paris, très
belle maison lle-de-France,
excellert état, 350 m² bebitables sur parc 4.000 m² + par. 2 voitures. Prix justifié.
Tél. H.B., 280-86-13. Un service gratuit inter-professionnel et inter-bencaire pour tout schet d'apparte-ments et de pavilione neufs. Renteignements sur de nom-breux programmes PAP et ontes conventionnés.

SOLOGNE A vendre pour chasse et placements forestiera, quelques territoires + ou — grands avec cases étangs et bésimente. Ecrira N° 201.104 AGENCE HAVAS, B.P. 1519, 45005 ORLEANS Cadox. hôtels

Vds ferme savoyarde renov., tr oft, prox. Avoriaz-Les Gets, Vue eplend., gd liv., 3 ch., gd eauil, 650.000 (50) 71-76-75 avent 8 heu

LUBERON. Très belle maison caractère, site cisseé, vue, gd living, 3 chtires, 2 s. de bs., ch., territsse, parfeit éget. URGENT, Px iméressent, (90)-72-01-76. PRÈS HONFLEUR CHAU-VAUCLUSE. Vends maison bourg. 9 P., 2 gar., jard. om-bregé, bassins. Px: 750.000 F. 76. (16-94) 33-58-67 soir H.R.

<u>Séjours</u>

Activiserais VASTE PROPRIÉTÉ

DE CHASSE SOLOGNE Entre sous le 11º 283.909 RÉGRE-PRESSE 15 bie, 1. Résureur, 75002 Paris.

domaines

terrains

A vendre limite Bellort 90000, termin à bittir 18 ares 51 ou 1 percelle de 9 ares 22 et 7 de 9 ares 29. Eor. s/m 8241 le Monde Pub., service ARRONACES CLASSÉS, 5, tue des Italiens, 75009 Paris. Dans les Hautes-Alpes, 910 m etc., vand terrein & bêtir près des pistes de sid. Pour rans. Till. (18-92) 55-24-63. (18-92) 56-24-63.

fermettes Vds Feame & rénover, Morven 2-200 m², 20 km, les Settons 75.000 F. Crédit possible (25) 31-11-47 ou 03-82-00.

77 SEINE-PORT

40 tou sud, charmante maison anolanne rinovés, sijour 50 m², tois, 2 gées chares s/800 m² bordés par ru, beaux arines, P. 450,000 F. T. 452-22-29 A PART.19 h 30, viagers

Etude LODEL, 35, bd Voltaire PARIS-XI\*. Tél. 355-61-58. ore 17°, M° Wagram, gd 6 p., tr cft, bel kren, pierre, 5° ét., sec., 925.000 cpt + 9.825 F par mois, F. CRUZ-9, rue La Boétie, 266-19-00.

F. CRUZ 266-19-00 8, R. LA BOÉTE-8\* Px rentes indexées gazant Étude gratuite discrète.

19°, visger occupé, 55 m², cft + balcon, part., sur 2 têtes, 77, 78 a. Compt. + 2.200 F, mens. Tél. 901-05-14, matin.

Animaux Cuisine

URGENT: chats adultes cas-trés et adorables chatons or-phelins cherchent bors meltres et foyers douillets. TÉLÉPHONER : au 531-61-98 628-79-20 le soir après 19 h. Le centraire d'un cheni

CHARMANTE MAISON SUR COUR AGRÉABLE LIV. + 3 chbres DÉCOR RAFFINÉ. Tél.: 633-29-17 - 577-38-38. Vie de femille. Tél. 731-36-11, Métro VICTOR-HUGO Antiquités

Part. vds.chembre à couche sncienne en Pchepin

1 lit de 120 + 1 teble de nuit

+ 1 commode 115 × 55, 4 Tiroin,
dessus martre pour 4.000 F.

1 coffre ancien en Merister 124×80×70. Prix 3.000 F. Tél. le soir après 20 h. su 430-25-94

or DUPLEX TERRASSES FINITIONS AU CHOIX depuis 260.000 F. 296-12-93 Bijoux ROME, RUE DAMES, 30 m STUDIO CARACTÈRE, 5° ét Prix : 250.000 F - \$22-05-96 **ACHATS BRILLANTS** 

Toutes pierres précieuses, bijoux, or, etc., argenteria PERSONO JOAILLIERS ORFEVRES à l'Opére, 4, Chaussée-d'Antin, BOULEY. PERSIRS, 75 m². Living 30 m², chbre 20 m² cft. Prix: 585.000 F - 822-05-96. L'Opérs. 4. Chaussée-d'Artin, à l'Étoile, 37, av Victor-Hugo VENTE, OCCASION/ECHANGES **PAUL TERRIER** BATIGNOLLES

Achète comptent bijoux ( ergenterie, déchets or. 35, rue du Collisée, 75008. M'Saint-Philippe-du-Roule. Du lundi au vendradi. dans bet imm. 5 P. tt cft 128 m². Téléph. : 704-27-37. TR. BEAU STUDIO FABOR 280-41-55 mm. récent, stand., ét. élevé ssc., belc., park., 450.000 F. PARIMMO 755-86-76.

NIEL-ÉTOILE A SAISTR, cause départ, 8 p., GO STANO. 325 m² + studio service. POSSIB. PROFES. LIBÉRALE. 3.200.000 F. Tél. 10/13 h., 807-10-59. 51, rue Lafayetta, Mª Cadet,

18° arrdt Carrelages SACRÉ-COUR SUR PLACE DU TERTRE grand studio caractère poutres, culeine, beine. 634-19-18. Let plus beaux de tous les carreaux du monde sont vendus aux prix les plus bas, chez BOCAREL 357.09.46 + 113, av. Parmentier Paris 11e Marcadet, sortle M\*, bel imm ancien, 2 p. tt cft. 210,000 F IMMO MARCADET 252-01-82. Cours

LAMARCK od 2 p., tt cft, bon fatt, séj plein sud, 2° très cleir e / rue et jard. Imm. pierre. 385.000 F. SHAM'S 65. R. Guy-Möquet, 17°. 229-43-12. DUROC. LUMBREDX & PRICES, 120 mi - Décor reffiné. 833-29-17 - 577-38-38. RÉVISIONS du BAC

Stages intensifs du 4 au 17/8 AATHS, PHYSIQUE, SC. ECO Sélèves maximum par groupe **MATH CONTACT** 

STAGE PRÉ-BAC Du 6 au 14 juin Révisions attentives en MATH, PHYSIQUE, CHIMIE. Cours privé SIGMA 3, 67, av. Mozart, 75016 Paris.

BAC : MATH-PHYSIQUE RÉVISIONS INTENSIVES PRÉPABAC : 287-07-43.

PROMOTION KITCHENETTE (dvier + cuisson + meutile + frigo + robinetterie) en 1 m : 2.500 F Paris. SANITOR, 21, rue de l'Abbé-Grégoire, Paris, 6º, ouvert le samed. 222-44-44.

Enseignement

ENGLISH IN ENGLAND

6000 REGENCY SCHOOL OF ENGLISH
Remeate Kent Ancietans Tet 845-51212 Taker 98454

Jeune fille au <u>p</u>air Anglaise, 21 ans, av. voit. ch. emploi su pair dans bonne fe-mille, 1-8 au 20-12, région Paris ou banlieus. Lettre détail-lée à H. Coesks, 13, Faraday Rd. Maldstone, Kent (G.-B.).

BLIOUX ANCIENS
BAGUES ROMANTIQUES
se choisussent chez GILLET
19, r. d'Arcole, 4° 354-00-83
ACHAT BLIOUX OR-ARGENT
Métro: Cité ou Hôt-al-de-Ville, Stages

BAC C PAR NORMALIENS 3 jours de Math-physique Tél. 842-24-33 +

16, nus du Mail, 75002 PARIS. Téléph..: 236-31-63, M. LEVI, M° Sentier, Helles, Montmartre.

520-90-13

Livres

HENRI LAPPITTE Achet comptant de LIVRES 13, rue de Buci 6- 326-68-28 Distribue un catalogue Vends revues CIBLES nº 1 à 140 + nº spéciaux. Paire offre (1) 883-00-20 Hres B.

RÉDUCTION

Remagaia. Kart, Angieterre Tot 643-51212 Talaz 99534 ou Mini. Boulton 4 Fluid is in Presentance. Esuboarie 53. Tet Cl 1993 25:33 (Sontie) pina de Braite d'Éga – pas de algour printinger cerrent l'ouse l'arrete — durat appetaixes vicanoces acolaine,

Instruments de musique RESTAURATION DE PIANOS,
HARPES, CLAVECINS.
HARMONIUMS.
Tél.: 236.62.10

J. H., CH. STAGE METTEUR EN SCENE. S'ad. M. Mignot. (96) 25-91-52. Expositions

maires, etc.

Océanographie, construction mavale.

Formation : matériel de formation.

Ingémerie : agricole, BTP, Industrie, etc.

Literies **WIELY** 

> E EEUX CHESES L'UNE ou vous achetez un PLAZA de grand luxe à 1.650 F (2 places, 140 cm)

le PLAZA est un mateias de grand luxa GARANTIE 8 ANS qui se taille ausei à vos masures an deux semaines.

Par exemple : Le 160 cm : 1,996 F. Le 180 cm : 2,319 F. Votra sommeli mérite cette visite. 75012 Paris Téléphone: 307-24-01.

POUR LE XX<sup>o</sup> ANNIVERSAIRE

DE LA FOIRE INTERNATIONALE D'ALGER

de la Loire, de Troyes, Champagne-Ardemoe, auront le plaisir de vous accueillir dan Pavillon central sur un stand de 2 500 m², pour vous présenter les produits et techniq

de plus de 150 entreprises dans les secteurs suivants ;

Bâtiment et Travaux publics, construction : gros œuvre, matériaux, bâtiments industrialisés, second œuvre, ameublement, décoration, etc.

Profitez de cette présence pour établir des échanges d'information, d'expérience, de collaboration technique et commerciale.

Ces entreprises vous attendent an :

**PAVILLON CENTRAL** 

Energie: équipement pour pétrole, pétrochimie, gaz, énergie solaire. ludustries électriques et électroniques : appareils de mesure, etc.

Sacs, accessoires, bagages. Mode et qualité à BAS PRIX VISCONTI 5, r. M.-Le-Comte, 272-18-88. Mª Rambutaau. CUIRS

Maroquinerie

Contre spécia modèles femmes et hommes promotion du mois grand choix de blousons à partir de 690 F. LES 2 OURSON, 108 Bd de Granelle 15-, 575-10-77

Vente au prix de gros

Mode

POUR L'HOMME LES GRIFFES DE LUXE Direct usines, à prix réduits, 5, av. Villiers, Mª Villiers (17º). Photo

Collaborateur journal càda : boîtler Pentax spot F et objec-tifs Takumar 1,85, 2,35, 4,200 avec filtres, état excel-ient. Prix à débettre. Télépho-ner le soir, 585-59-58. DE BELLES PHOTOS D'IDENTITÉ

CANTERA 7: 7, rus Lafayette, 75009 (les 4 en couleurs, 25 Psychanalyse

recherchons
PERSONNES ou COUPLÉS
Traversant un conflit ou une
période déficile.
Prendre contact per courrier auprès de M. Martin, 34, rue de
Conatentinople, 75008 Paris. CURE DE PSYCHANALYSE en peu d'entrétiens, ent ment adaptée aux problé de l'homme contempor Tél.: 768-46-90.

20 km Nice, perdeuler loue ville, juliet, sept. Tél. bur. (93) 96-77-93, domicile 51-49-65. Industries mécaniques, transformatrices des métaux, articles métalliques : fonderie, usinage, outillage professionnel, matériel chirurgical, machines agricoles, textiles, pièces détachées, matériel de transport, véhicules utilitaires, agricoles, vétéri-

HOREATE

48140. CAILLAC
Pensio. 1/2 Pension (185 a
200 F pour 2 pens.)
Excursion, Cabrie, Gastronomie, Piscine (luller sept.) Tél.
(85) 30-91-55 -- 30-92-35

Répondeurs <u>linguistiques</u> téléphoniques ANGLETERRE Sélours Enquistiques avec quel familial, cours par pro-LE SPÉCIALISTE

DU RÉPONDEUR TELEPHONIQUE LOCATION BAMEDIATE A partir de 68,50 F/mols. Verms - Réparation - Reprise 5, tue. Mansarz, 75009 Paris 874-24-13 - 285-44-24. Vins

CHATEAU ROQUEBRUNE
33380 CENAC
en direct exploitation familiale
BORDEAUX Rouge A.O.C.
Vrac ou boutailles.

# Vacances - Tourisme - Loisirs

**SÉTE (Hérault)** Sur la Corniche, à 80 m. de le mer, APPT. 2 Pose tt cft. JUIN, JUILLET. Tél. : 489-15-08,

cuel familial, cours per profes seurs britanniques, encadre-ment par professeurs français

3 SEMAINES 3,295 F.
U.S.A.
Séjours en families américaines 5,995 F.
du 5/07/83 25/07/83
APPRENDRE ET VIVRE
5 A, rue René Roackel,
92340 BOURG-LA-REINE,
Tél.: (1) 547-20-20,
MEMBRE DE L'UNOSEL.

Angleterne, U.S.A.(10 à 21 ans). Eté, enced, per prof. Tél. (1) 322-85-14.

LA GRANDE-MOTTE Tout près du port, à louer grand studio, terrasse, jardin, 2º quin-zaine de juin : 1.600 F. Té-léphone 321-24-69 avant 9 h. après 19 h ou bur. M. Boiron 268-17-72.

A LOUER
CAGNES-SUR-MER
près de l'hippodrome
appt F2 pour 4 personnes, gd
cri. terrasses, vue mer, parc,
garqe, T6s, calrosJUIN-SEPTEMBRE
4,500 F bar mole. 4.500 F per mole. Tél.: 16 (21) 25-41-96 après 19 h 30.

TROUVILLE Dans petite ville sur plage 3 P. tt cfr. terrasee. Juin, juillet ac0t. Téléphone : 976-89-50 ROUSSELON (VAUCLUSE) A LOUER Juin ou juitet. Belle meisen 4 chambres, terratees, dans village même. Téléphone : 203-12-53,

NICE 2 KM PLAGE Vue superbe, août indépendent de ville 4 P., cuis., bris, 2 WC, cft, calme. 16 (93) 87-23-35 Vacances 83 : dans les Monts Limousine, à louer male. 4 P., 8 j., 15 j., mois (55) 77-10-70

Idéal vacanose et villégieture. A vendre apparten. 120 m², tout confort, très bon état, face à le mer pric Casino et commerces. Prix 560.000 F. BOULOGNE IMMOBILIER, 825-11-17.

All count the vignoble.
A 10 kms de CAHCRS on QUERCY
CHEZ NADAL

Part, oherche aud France pour sout ou évent. la quinzaine, maison 4-6 pera, jardin, pische ou accès direct mer. Tél. 534-56-50 soir et week-end. Famille près de Vienne Schangereit melson pour été PATNAIK, A - 3153 Eschense Hauptstr. 17 Autriche, ETÉ 83 : stages adjours apor-tifs et d'éveil, enfants 8/15 ans (mixte). Équization, termis, steller créatif. Découverte des CEVENNES, La CLUB VERT, c. La Paiouse »; 91230 Montgeron, 903-60-80 le matin.

SUD-PRESTÈRE près BÉNO-DET maison individuelle pos-sib. 6 pers. 30 m de la mer grande piege sable fin. Prox. commerces à LOUER AOUT, Téléph. : (40) 86-34-08. ESPAGNE. Blord de mer, loue villes, appartements, Bourdin, 2, rue B.-Delessert, 77140 Namours (6) 428-41-52. ECHANGE « Les Gets », Hts-Savoie, CHALET, tr cft, 6/8 CONTRE MAISON similaire retagne-sud prox. plage. Quinzaine de juliet ou mois d'août. (1) 205-39-40.

A LOUER JUILLET AOUT FINISTERE SUD MORGAT Villa, 361., 3 chbres, jardin, 78. 237-42-94. SOD TOURAINE
de ferme 18° stècle avec cour, jerdine, dépandances, museu heb. pour 7 perd. confort.
2° quinzaine juin 2.500 F.
1° quinzaine soft 4.300 F.
1° quinzaine soft 4.300 F.
1° quinzaine soft 5.500 F.
Vaite sur place Pemboôtes.
Tdl. (47) 56-32-40.

Loue appt. meublé stand., type 2, 4 para., piecine. Presqu'ile de Glens Hyères. Tél. (94) 42-08-37.

Part, propose pension complète pour personnes âgées. Juillet ou épût de dem, mod. pr. Ver-seites. 956-47-55 ap. 20 h. LOUE JUL. AOUT, 3 P., TT CFT. Merais, Hotel-de-ville. Tél. soir 271-02-53.

Angletorre, U.S.A. (10 & 21 are) Eté, encadrement per prof. Tél. (1) 322-85-14.

Monde RICUL TUE

Des réactit

100 mg/m A THE STATE OF THE A STATE OF THE STA The second secon

Service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the servic The second second second and the second second A STATE OF THE STA . a. . rabbieri 5-20° (m) - 1-30° (m) を使用され、 かままで を を ままで カラ こ を あま 。

The section of

A STATE OF THE STA

- "Vy autoria

. Yes Cartification

Learning Company 大学 10 m - 200条 対対 2 m - 2 を発力 食物を付き お婚 後書 The second state give up Carrier in Action Augusta Barris geragen in Living 🗪 🙀 was a second to the second de Comment of the section of the sectio

WE KIRLINE ST NOTE LA COMPLA ARI GOUVERNE LE HAS FACE AN LES DE CAMADON 30'S

minimum and a familia

 $(2.377 \pm .077) \times (10.15) \times (0.5)$ Day of the second of the second Commence of the Commence of Statute our resident when 1 (1) (1) - 1 2 (2) (2) (2) (2) The common of the same of The second secon The second second second second SELECTION OF SERVICE 

Wat to the state of the state o

The same of the same that Control of the second Appendix of the State Ball 74型。中央 (1) APIE (4) (4) THE SHAPE OF STREET with the same of the second time Line of the orange of the later SERVICE CONTRACTOR the de Grande fore the Company of Company Witness ... The same of the same of SOUTH THE STATE OF ST The Park Kindson Marie Marie

A A LANCE OF LANCE The second second second CALL . WCEE The section of the section is a section of the same and the The State of The second secon The second secon Service of the service of 10 mg The second second Section of the last of the las

The second sections

A COLUMN TO SERVICE STREET Service Services in the service of t 100 45 M NATE COM Second Second Second Williams The Control of the Co the supering the same of the s State of the state Service of the servic The second second

The second second And the second of the second Service Services Section 25 Section 2 Section 2

••• LE MONDE - Jeudi 19 mai 1983 - Page 37

# Le Monde

# économie

#### AGRICULTURE

APRÈS L'ACCORD SUR LES PRIX AGRICOLES

#### Des réactions sans illusions

conclu à Bruxelles, les négociations commencent. C'est l'impression qu'on retire des réactions des centrales syndicales françaises, qui, ne croyant pas à une limitation de 8 % de la hausse des prix, demandent une clause de sauvegarde et des engagements du gouvernement à frei-ner la montée des coûts de production (F.N.S.E.A. et C.N.J.A.).

Les organisations proches de la gauche ne sont guère tendres : la Fédération nationale syndicale pay-sanne (F.N.S.P.) ne voit pas de progrès sur la question budgétaire, ni d'amélioration pour les produits qui ne disposent pas de prix garantis, tandis que cette garantie, quand elle existe, se trouve réduite par la création des seuils de production. Il faudra donc, à en croire la F.N.S.P., et le MODEF aussi, des mesures nationales pour les petits et moyens ex-

La Confédération des paysans travailleurs (C.N.S.T.P.) constate. elle, que, en l'absence de prix différenciés selon les volumes produits, les plus gros vont continuer à accaparer les crédits et les aides et que « le reste n'est que poudre aux

L'insatisfaction des producteurs agricoles, commune en France, en Grande-Bretagne et en R.F.A., contraste naturellement avec le soulagement exprimé par leurs gouvernements respectifs. Pour le Britannique, M. Walker, c'est « un bon accord pour l'agriculture et la ménagère ». Dans l'entourage de M. Mauroy, on estime que l'accord est posidans ses conclusions mais que « le déroulement des négociations est inquiétant ».

L'opposition en France, le R.P.R. notamment, estime que « l'acricul-

ture est victime des divergences des économies des Etats membres, divergences dont la politique économique désastreuse du gouvernement

Mauroy porte la responsabilité ».

L'accord bruxellois était nécessaire pour les Etats de la Communauté, qui devaient se libérer de cette épine agro-monétaire avant le sommet des chefs d'État et de gou-vernement des 18 et 19 juin. Mais et les agriculteurs français en sont conscients — il a été réalisé au prix d'accommodements inquiétants pour le suivi de la politique agricole commune. D'abord le manipulation de l'ECU, dont le cours-pivot a été rehausse par le prise en compte de la récente hausse de la livre britannique, a permis de supprimer des M.C.M. positifs sans pour autant pénatiser les producteurs allemends ou

Cette manipulation du cours de l'ECU ne risque-t-elle pas, comme le secrétaire d'État belge à l'agriculture en a exprimé la crainte, de devenir une méthode courante de gestion des prix communautaires ? L'accord a été obtenu aussi, comme le constate la F.N.S.E.A., grâce à l'oc-troi d'avantages selon les productions et selon les pays, ce qui constitue à ses yeux une renationalisation ».

La réaction qui résume toutes les autres pourrait appartenir au C.N.J.A.: « Il faut donner un second souffle à l'Europe verte. » M. Rocard et le gouvernement français en sont certainement d'accord. Nos partede Bruxelles aussi, sans doute, qui ne manqueront pas d'en discuter jusqu'à... la prochaine fixation des

#### **AFFAIRES**

#### PUK va transférer sa production d'aluminium des Etats-Unis au Canada

Le groupe nationalisé Pechiney-Ugine-Kuhlman (PUK), présidé par M. Georges Besse, va prendre une décision majeure de désinvestis-sement et de réinvestissement sur le continent américain. Sons réserve des autorisations réglementaires, il va vendre à son associé Alumax, filiale commune du puissant groupe minier américain Amax et du gés japonais Mitsui, sa part de 50 % dans les coopératives de production d'aluminium Eastalco, dans le Maryland, et Intalco, dans l'Etat de Washington, sur la côte ouest des Etats-Unis, plus l'ensemble des acti-vités de sa filiale Howmet Alaminium Corp. (3 300 personnes, 500 millions de dollars, soit 3,7 milliards de francs de chiffre d'affaires, ière et seconde transformation de l'aluminium, laminage et profi-

Le montant de la vente, un peu plus de 1,7 milliard de francs, pour-rait vraisemblablement être affecté au financement de l'unité d'électro lyse d'aluminium (220 000 à 330 000 toanes par an) qui va être construite à Trois-Rivières, an Québec, avec l'appui du gouvernement

PUK peut justifier sa décision par des motifs d'ordre industriel et financier. Certes, le groupe français, l'un des grands de l'aluminium mondial avec une technologie unanime-ment considérée, va « lâcher » des sitions établies aux Etats-Unis depuis le début des années 60. Mais il peut estimer un'avec une capacité de production annuelle de 200 000 tonnes (la moitié des 400 000 tonnes élaborées par les deux coopératives), il n'atteint pas la «taille critique» nécessaire aux Etats-Unis, face à Alcoa (I 100 000 tonnes), Kayser et Reynolds (700 000 tonnes chacun), et (1 300 000 tonnes).

Le même problème se pose pour

# (430 000 tonnes), qui, en acquérant les 200 000 tonnes de PUK, peut re-

joindre le peloton de ses concur-Par ailleurs, le prix du kilowatt, qui entre pour 40 % dans le coût de production de l'aluminiam (par électrolyse), angmente aux Etats-Unis, tandis que, an Québec, PUK va bénéficier d'une réduction de 50 % sur l'électricité produite par

de la baie James Le transfert de production peut donc être jugé intéressant, au moment où Amax, du fait de la vive remontée des cours de l'aluminium, se trouve intéressé, et pourrait même participer au financement de l'usine de Trois-Rivières (1 milliard de dollars, 7,4 milliards de francs).

l'énorme complexe hydro-électrique

Enfin, PUK conserve précieusement sa filiale américaine Howmet, premier fabricant d'ailettes de turbine du pays (650 millions de dollars de chiffre d'affaires), très hautement rentable et sophistiquée, et pourrait développer aux États-Unis des activités plus élaborées que l'aluminium et son laminage. Il n'en reste pas moins que, faute de moyens de financement suffisants. avec 8 milliards de francs de perte depuis 1972, PUK doit réaliser des actifs pour investir ailleurs. - F.R.

• Matra va fusionner ses trois filiales dans l'horlogerie. - Après la mise en commun de plusieurs services entre ses trois filiales, M.H. (anciennement Jaz), Framelec et Yema, et la signature d'un accord avec le groupe japonais Hattori (marque Seiko), Matra va les fusionner. En préalable, les situations financières seront assainies par un abandon de créances de 115 millions de francs au profit de M.H. et un coup d'accordéon » sur son capi-

#### RACHETÉE PAR UN POOL BANCAIRE ESPAGNOL

#### La Banca Catalana ne sera pas nationalisée

(De notre correspondant)

plus importante qu'ait connue l'Espagne depuis la libéralisation de son système financier en 1977, a connu son épilogue le mardi 17 mai. Le gouvernement a accepté l'offre de rachat de la Banca Catalana, en crise depuis l'an dernier, formulée par un pool de douze banques qui comptent parmi les plus importantes

La Banca Catalana, qui avait cumulé des pertes s'élevant à 130 miliards de pesetas (7 milliards de francs), était entrée, à la fin de 1982, dans le Fonds de garantie des dépôts, sorte d'« hôpital des banques » destiné à administrer provisoirement les établissements de crédit en difficulté et sinancé à parts égales par l'Etat et par les banques privées. Cette crise était sans précédent par son importance, d'abord parce qu'il s'avissait de la douzième banque du pays, qui totalisait 120 milliards de pesetas de dépôts, mais aussi par ses implications poli-tiques. La Banca Catalana fut en effet fondée par l'actuel président du gouvernement autonome catalan, M. Jordi Pujol.

Les milieux nationalistes de Barcelone en firent l'instrument de leur projet politique et se lancèrent dans une stratégie d'expansion tous azimuts sans se préoccuper des règles de prudence auxquelles aurait dû les inciter l'évolution de la conjoncture. Spécialisée dans les prêts aux industries, la Banca Catalana fut atteinte de plein souet lorsque la crise atteint ce secteur. L'insolvabilité de ses débiteurs, et ses excédents de personnel la mirent rapidement dans une situation insoutenable.

L'importance de cet établissement de crédit rendait plus difficile la recherche d'une solution. Le

Madrid. - La crise bancaire, la Fonds de garantie des dépôts procéda d'abord à une augmentation de capital pour assainir les finances de la banque. Il chercha ensuite à en préserver à la fois, pour des raisons politiques, la - catalanité » et l'indépendance en favorisant la nomination d'un nouveau conseil d'administration formé de Catalans et le renflouage de la banque par des groupes industriels locaux. L'entreprise échoua faute de candidat.

En février dernier, le Fonds de garantie des dépôts se déclarait disposé à vendre la Banca Catalana si possible à un acquéreur de la même région. L'offre la plus sérieuse fut formulée par la Caixa, la Caisse des pensions de Barcelone, la plus importante du pays et le sixième établissement financier d'Espagne. Les négociations avec le gouvernement furent difficiles car les compensations demandées par la Caixa, sous forme de subventions et de prêts à long terme sans intérêt, étaient particulièrement élevées.

Les dirigeants socialistes semblaient divisés sur ce thème, ceux de Catalogne penchant, comme les centrales syndicales, pour une nationalisation. Sans doute est-ce cette perspective qui a convaincu douze établissements bancaires, dont les sept « grands » qui contrôlent à eux seuls 40 % des dépôts du pays, de présenter à leur tour, le 10 mai, une offre de rachat de la Banca Catalana que le gouvernement a mis une semaine à peine à accepter.

En agissant de la sorte, le ministre de l'économie, M. Miguel Boyer, a cherché avant tout à rassurer les milieux bancaires. Ceux-ci sont inquiets depuis la nationalisation, en février dernier, du holding Rumasa et de ses dix-huit établissements de crédit. Ils craignent une extension du secteur public bancaire qui viendrait leur faire concurrence et briser la structure de virtuel oligopole dans lequel fonctionnent aujourd'hui les sept « grands ». M. Boyer a préféré éviter de livrer une telle bataille. Mais il a mécontenté ainsi un secteur de son parti qui rappelle que le programme électoral socialiste prévoit que les banques en crise, assai-nies avec les fonds de l'Etat, peuvent passer au secteur public.

THERRY MALINIAK.

# BAUDRILLARD. TOUT ET RIEN A LA FOIS?

mois les gens tels qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent. Belmondo, Dubedout, Baudrillard, Desarthe, Fabre, Séguéla, Douce, Léotard, Escaude,

Françoise Gaspard, un sexologue... Psychologies, un nouveau mensuel, parce que comme le titre Pierre Dumayet dans sa chronique "les gens sont comme ça".

# Psychologies, un nouveau magazine vous révèle chaque

# **PSYCHOLOGIES**

Un nouveau magazine est arrivé chez votre marchand de journaux.

#### LA MONTEDISON ET LA FIRME AMÉRICAINE HERCULES VONT COOPÉRER DANS LA RÉSINE PLASTI-

New-York (A.F.P.) - Les directions de deux importants groupes chimiques américain et italien. Hercules Inc. et Montedison, ont annoncé, le 17 mai, un accord de principe visant à la création d'une compagnie internationale conjointe pour la fabrication de résines plasti-

La nouvelle compagnie, qui devrait voir le jour à la sin de l'année, sera constituée à partir d'apports sous forme d'usines et de technologies. Ceux-ci qui représenteront une valeur de quelque 600 millions de dollars permettent d'envisager pour l'entreprise commune un chiffre d'affaires annuel initial de 750 millions de dollars.

Selon les deux groupes, la nou-velle compagnie disposera d'une capacité de production annuelle de 2,5 millions de livres-poids de résines plastiques à partir d'usines situées aux États-Unis, au Canada et en Europe occidentale (Italie et Belgique principalement).

● Une filiale de Thomson va distribuer des robots japonais. - Auxilec, filiale de Thomson, va distribuer en France, en Italie, en Espagne et au Portugal, des robots de la firme Darnichi Kiko-D.N.K. Par ailleurs, Auxilec a pris le contrôle d'Automatisme Européen, petite société française de trente personnes, dans la ro-

#### Séjours linguistiques en famille

IRLANDE GRANDE-BRETAGNE U.S.A. Cours de langue

Tennis, equitation, voile HOMESTAY 5, rue Boudreau, 75009 Paris Tel.: 265-50-40

# LA PRESSE MADRILÈNE S'IN-DIGNE DE LA COMPLAI-SANCE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS FACE AUX ATTAQUES DE CAMIONS

(De notre correspondant) Madrid. - - Voilà comment la

**ESPAGNOLS** 

continue à renverser les camions ». - Recrudescence du vandalisme français » : ces titres qui s'étaleut en première page de trois quotidiens de Madrid, mardi 17 mai, reflètent l'indignation de l'opinion publique espagnole face à la vague d'agressions commises par les agriculteurs français du Midi contre les camions venus du sud des Pyrénées. La presse condamne - la passivité totale » des gendarmes français.

Dans un éditorial, Diario 16 invite « les coreligionnaires espagnols des socialistes français à méditer sur le fait que le gouvernement Mitterrand est encore plus complaisant que celui de Giscard face aux groupes de paysans qui se comportent comme des sauvages ».

La recrudescence des attaques contre les camions espagnols ne pouvait, il est vrai, plus mal tomber. Elle survient quelques jours à peine après la visite effectuée à Madrid par le ministre français des relations extérienres, M. Claude Cheysson. Celui-ci a affirmé avec emphase que Paris appuyait avec détermination l'adhésion de l'Espagne à la C.E.E. et il a presque paru convaincre ses interlocuteurs (le Monde daté 15-16 mai). La presse, ces derniers mois, avait considérablement adouci le ton pour évoquer les thèmes bilatéraux conflictuels. Elle a rapidement retrouvé sa dureté pour monter en épingle les incidents de ces derniers jours.

L'action des agriculteurs du Midi ne peut que rendre plus ardue la tâche de ceux qui, au sein du gouvernement espagnol, défendent la nécessité d'un rapprochement avec Paris, comme le ministre des affaires étrangères, M. Moran. Cenx qui se montrent sceptiques face à cette stratégie voient leurs craintes alimentées : le gouvernement français, malgré sa volonté politique de favoriser l'entrée de l'Espagne dans la Communauté, aura-t-il l'autorité suffisante pour en faire accepter le principe à ses agriculteurs? Force est de reconnaître, affirme-t-on à Madrid, qu'il est actuellement hasardeux de répondre par l'affirmative à cette question. - Th. M.

# CONJONCTURE

#### LE RAPPORT ANNUEL DE LA BANQUE DE FRANCE

## « Nos gains de productivité sont devenus insuffisants face à la compétition internationale » écrit M. de la Genière

Dans la lettre de présentation du brut. De ce fait notamment, le decompte rendu de la Banque de France pour l'exercice 1982 adres-sée à M. François Mitterrand, le gouremeur de la Banque de France, naud de la Genière, après avoir évoqué « le relâchement que le gouement a obtenu dans l'indexation des prix et des salaires », qui onstitue « un élément important de l'action en profondeur engagée sur

« Une évolution globalement plus favorable émerge donc. Mais elle comporte encore des faiblesses qui ne pourraient se prolonger sans la reettre en cause tôt ou tard. Celles-ci pparaissent dans l'aspect monétaire les réalités économiques : l'expansion monétaire a été freinée par les pertes de devises : le développement

» Aggravé par la hausse du doinos désérvilibres internes. Les crédits de toutes natures aux agents inménages) se sont accrus en 1982 mande nominale a pu se développer plus vite que l'offre réelle, et la pression sur la balance commerciale et les prix s'est maintenue.

> Ce déhanchement s'inscrit dans la progression des besoins de financement des entreprises et des administrations, qui est plus rapide que celle des capacités de financement des ménages et des institutions financières. L'insuffisance des capacités de financement des agents intérieurs aura ainsi doublé en un an, passant de 45 à 90 milliards de francs. Elle a été financée par des emprunts contractés à l'étranger, dont le montant net correspond à peu près au solde négatif de notre Pour réduire le déficit externe, il importe de maîtriser les déficits in-

» Les décenses oubliques, dans leur ensemble, ont augmenté plus vite que le produit Intérieur brut. Elles pèsent de plus en plus sur le reste de l'économie : leur part dans le produit

publics, ils ont pu être stabilisés par rapport au produit intérieur brut ; il importe que cette tendance soit confirmée, et même renversée, faute de quoi pourrait apparaître à la lonque un effet d'éviction au détriment du secteur productif.

» Le taux d'autofinancement des entreprises a baissé au cours des dernières années. Cette évolution est une des causes de la faiblesse per tante des investissements. Dans les circonstances présentes, l'élargies ment des marges bénéficiaires est devenu l'une des conditions principales de la reprise des investisse-ments. C'est aussi le moyen de réduire la part de l'endettement, dont nent a alourdi les charges financières grevant les comptes d'exploitation. Pour y parvenir, la compression des coûts réels doit préva-loir sur la multiplication des aides.

» En France. l'expansion n'a pas fait place à la récession, mais elle est devenue faible. Quant au chômage, sa montée a tendu à devenir moins rapide, et le gouvernement a même réussi à le stabiliser au cours des derdu prix du pétrole ont frappé les autres pays d'Europe comme nousmêmes, nos gains de productivité compétition internationale, et nous avons tandu à en consacrer una part excessive au dévaloppement de la tive, réservant trop peu de place à la promotion des inves rement des coûts. La compéti tivité de nos entreprises en a été atteinte, ce qui nous a conduit à renforcer les contrôles et les intervention financières pour défendre notre taux de change. N'oublions pas que la véritable compétitivité procède de la confrontation avec la concurrence sur des marchés ouverts. Pour que nous puissions plainement bénéficle de toute perspective de reprise, notre dans le même temps, produit des ef-

» Pour écarter le tentation du protectionnisme, qui ne pourrait que détendre les ressorts de notre écono-

## M. Barre tel qu'en lui-même

ésider un déjeuner-débat sur thème « Pour une gestion moderne de l'économie franise », M. Raymond Barre a profité de l'occasion qui lui était offerte pour rompre quelques rand et rappeier ses grandes options économiques devant un auditoire composé essenti ment de chefs d'entreprise et

Répondant à la proposition président de la République de réunir une conférence afin de réformer le système monéti international, l'ancien premier ministre n'a pas mâché ses mots. « Une économie est compétitive des lors qu'elle a une monnaie solide et stable. Cela ne dépand pas de la tenue des autres monnaies, ni de l'organisation du système monétaire international (....). Cala dépand de la stabilité économique et sod'un pays. De sa crédibilité économique et finan-cière (...). Voile pourquoi il faut d'abord mettre de l'ordre chez soi (...). Un pays ne peut avoir recours qu'en lui-mêms. Il a toujours la monnaie qu'il mémultiples dévaluations et réalus tements monétaires qui ont naillé l'histoire de la IV° et de la Ve République, force est

Cette évocation de la tenue du franc venait, en conclusio 'un exposé qui permit à M. Barre, non pas de présente un programme, — il n'aime guère la formule, - mais plutôt d'exposer les grandes lignes de la politique économique qu'il scuhaiterait voir mise en œuvre, nie de le faire lui-même

d'admettre que la fusée était à

« Aujourd'hui et demain, ce i compte c'est la clarté et la meté des convictions », a affirmé M. Barre. Sur ce point au moins, ses propos ont du rasurer ses supporters, dont on dit qu'ils ne cessent de croître. Qu'il s'agisse de la nécessité de l'ouverture de la France su

l'extérieur, du rétablisse non moins nécessaire de la retour à la liberté des entrela fixation de leurs prix, que l'embauche et le licenciement ou la négociation salariale, qu'il s'agissa du rôle de l'Etat, à qui e il appartient de fixer et de de la fiscalité dont la réforme l'assistte de l'impôt et l'abais sement des taux de T.V.A., « un impôt délicieux, indolore et protectionniste », qui alimente l'inflation, M. Barre campe soli

Au moment où le gouverne ment traverse, c'est le moins difficile, et où la médecine préconisée par le docteur Barre semble donner quelques résulvrai dire ce qui pourrait l'amener à changer d'attitude, et ce de son analyse.

Convencu, M. Barre n'en est pas moins conscient des difficultés de la démarche. C'est avec prudence qu'il évoque des pelle pourtant de tous ses vosux - car il sait d'experience que réformer l'Etat et casser les che aisés. Il sait aussi que son discours choquers tous cour qui en 1981 ont voté pour la gauche, non pas pour se débarras-ser de M. Giscard d'Estaing, mais tout simplement parce qu'elle semblait porteuse d'un projet de société. Il est vrai que M. Barre s'accommode fort bien d'une France coupée en deux. lorsqu'il déclare : « Ce qui me peraît important c'est de nous consiste à concevoir une politique en fonction du désir de séduire les adversaires. » Leadits adversaires, actuellement su pouvoir, s'inspireront-ils de

PHILIPPE LABARDE.

# **QUAND IL S'AGIT DE CHOISIR** UN CONSTRUCTEUR D'ORDINATEURS. LAQUESTION N'EST PAS DE SAVOIR QUI EST LE PLUS GRAND, MAIS QUI EST LE MEILLEUR.

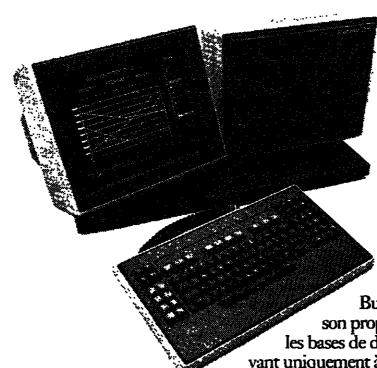

#### **LE REMARQUABLE** PETIT SYSTÈME DE GESTION: **BURROUGHS B20**

La plupart des gens pensent que si un constructeur d'ordinateurs est plus grand que Burroughs, il est automatiquement meilleur que Burroughs.

Ce n'est pas forcément vrai. Dans la gamme des petits systèmes de gestion, par exemple, le Burroughs B20 est l'un des ordinateurs autonomes les plus polyvalents, les plus faciles à utiliser et les plus écolatifs du marché.

Avec son puissant processeur 16 bits et jusqu'à 640 K octets de mémoire RAM dans chaque poste de travail, le Burroughs B20 donne à chaque utilisateur

son propre ordinateur, mais avec la puissance, les bases de données et la mémoire associées auparavant uniquement à de grands systèmes.

Plus important encore, le B20 peut s'intégrer dans un réseau d'autres B20, ce qui permet à chacun de disposer dans son tra-

vail des informations les plus récentes. Et comme le B20 peut gérer de nombreux postes de travail, il grandira avec votre entreprise.

Pour le mettre en exploitation, vous n'avez qu'à le déballer, le brancher \*, choisir un de nos nombreux logiciels destinés à la gestion des entreprises (fiches de paie, livres de ventes, registres de stocks, etc.), incliner l'écran à la hauteur voulue-et c'est à vous de jouer. (Nos manuels de formation programmée sont si faciles à utiliser que vous serez capable de projeter vos ventes au bout de quelques heures seulement.)

Si vous avez besoin d'aide, appelez le Burroughs Resource Control Center. Les informaticiens compétents de Burroughs vous aideront à résoudre tous vos problèmes—qu'ils soient liés à notre matériel, notre logiciel ou nos systèmes d'exploitation. Notre expérience internationale de 87 ans dans le domaine du matériel de bureau nous a appris certaines choses en matière de service et de soutien aux entreprises.

Donc, si vous cherchez un petit système de gestion, votre décision ne doit pas être fonction de la taille du constructeur. Mais plutôt de sa qualité.

# Burroughs

LA QUESTION N'EST PAS DE SAVOIR QUI EST LE PLUS GRAND, MAIS QUI EST LE MEILLEUR.

RENDEZ VISITE AU STAND BURROUGHS Mercredi, 13 Avril — Mercredi, 20 Avril

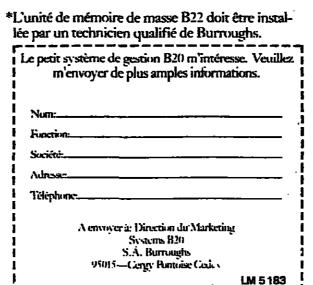

#### ETRANGER

#### En Grande-Bretagne **BAISSE DE LA PRODUCTION**

INDUSTRIELLE EN MARS Après trois mois consécutifs de re-

dressement, la production indus-trielle en Grande-Bretagne a diminné de 0,9 % an cours du mois de mars par rapport à février. Au cours des douze derniers mois, la produc-tion industrielle a augmenté de 1,5 %, sa progression étant de plus de 3 % pour les mois de décembre 1982, janvier et février 1983.

Aux travaillistes, qui font état de la baisse de la production en mars pour condamner la politique écono-mique de Mme Thatcher, les conservateurs rétorquent que ce sont les moyennes qui comptent et que les courbes sont maintenant bien orientées à le hausse.

 Le groupe japonais Mitsui a uch, avec l'Iran, un accord de principe pour poursuivre la construction du complexe pétrochimique de Bandar Khomeini, projet abandonné en 1979, alors que les travaux étaient achevés à 85 %, et qui a subi six bombardements depuis le début de la guerre Iran-Irak.

#### LA DETTE EXTÉRIEURE **DU BRÉSIL** S'ÉLÈVE A 83,3 MILLIARDS

**DE DOLLARS** Rio-de-Janeiro (A.F.P.). - La dette extérioure du Brésil a atteint le montant total de 83,3 milliards de dollars (soit l'équivalent d'environ 617 milliards de francs) en 1982, a indiqué mardi 17 mai la Banque centrale du Brésil. Cela représente une augmentation de 36 % par rap-port à 1981. Les seuls intérêts de la dette out représenté pour le pays une charge de 12,6 milliards de dollars.

Le rapport annuel de la Banque centrale indique également que les réserves de change du pays sont retombées en 1982 à 3,99 milliards de dollars, soit une perte de 3,5 milliards de dollars, par rapport à 1981 liards de dollars par rapport à 1981. ments courants s'est établi à 16,3 milliards de dollars, en augmentation de 38,7 % sur 1981.

• Rééchein extérieure du Pérou. - Le Pérou a décidé de demander un rééchelonne-ment de sa dette extérieure pour les trois prochaines années. Cello-ci s'élève à 1,4 milliard de dollars pnis le début de la guerre Iran-Irak. (l'équivalent d'environ 11 milliards Le gouvernement iranien s'est en de francs). Le Pérou va demander gagé à fournir les capitaux néces-saires à l'achèvement des travaux, le groupe japonais qui, de 1973 à 1979, avait mis la moitié des fonds en-gagés (2,5 milliards de dollars), ap-lars du Fonds andin de réserves pour content une assistance technique. outenir sa balance des paien

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                                                 | COURS  | DU JOUR | UN                      | MOIS                                              | DEUD                                               | MOIS                                               | SOX MOIS                                                |                                                         |  |  |
|-------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
|                                                 | + bes  | + heut  | Rep. +                  | ou Dép. —                                         | Rep. +c                                            | z Dip. –                                           | Bep. +c                                                 | u Dép.                                                  |  |  |
| \$ EU                                           | 6,5480 |         | + 280<br>+ 130<br>+ 159 | + 240<br>+ 190<br>+ 185                           | + 410<br>+ 250<br>+ 300                            | + 460<br>+ 376<br>+ 356                            | + 1215<br>+ 890<br>+ 965                                | + 1335<br>+ 1685<br>+ 1940                              |  |  |
| DM<br>Florin<br>F.B. (100)<br>F.S.<br>L. (1000) | 3,6185 |         | + 246<br>159            | + 210<br>+ 165<br>+ 360<br>+ 270<br>- 90<br>+ 270 | + 370<br>+ 300<br>+ 485<br>+ 490<br>- 280<br>+ 355 | + 400<br>+ 325<br>+ 655<br>+ 510<br>- 215<br>+ 405 | + 1096<br>+ 895<br>+ 1416<br>+ 1446<br>- 1158<br>+ 1259 | + 1160<br>+ 950<br>+ 1765<br>+ 1600<br>- 1000<br>+ 1495 |  |  |

#### TAUX DES EURO-MONNAIES

| _                  |     |     |     |       |    |       |      |        |      |      |                   |     |      |      |            |
|--------------------|-----|-----|-----|-------|----|-------|------|--------|------|------|-------------------|-----|------|------|------------|
| SE-U               | 8   | 3/4 | .9  | 1/8   | 8  | 3/4   | 9    | 1/8    | 8.   | 3/4  | 9 1/8<br>5 1/8    | 8   | 3/4  | 91   | <u>/</u> 4 |
|                    |     |     | - ; | 73/10 | 7  | 7/2   | ?    | .1/.15 | 1:   | 3/4  | 2 1/8             | ! ? | 3/14 | 2    | 7,5        |
| Paris              |     |     | 3   | 3/0   |    | 33.14 | , 3  | 11/14  | ¶: ₹ | 3/16 | 3 11/16           | 1.5 | 1/4  | 9    | 1/9        |
| F.B. (1889)<br>F.S | 100 | 114 |     | 7/4   | 12 | 3/4   | 11   | 114    | 1.3  | 3/4" | 11                | 1.4 | 1/2  | 12   | 2/4        |
| E AT ASSEL         | .:  | */; | 12  | 7/2   | 12 | */*   | - 12 | 4/2    | 1.7  | */2  | -4 5/8<br>16      | 1:2 | 2/2  | 17   | 2/9        |
| F(1 666)           | 2   | 1/2 | 15  | 7,6   | 7  | 44    | - 13 | 12/14  |      | 1/0  | .10<br>.16 13 714 | 122 | 7/0  | 10 1 | 캣          |
| £                  |     |     | 13  | 2/4   |    | 1/4   | . 10 | 13/14  | 122  | 1/10 | 10 13/16          | 135 | 1/10 | 12.  | 7/1        |
| F. franç           | 14  |     | 13  |       | 14 | 1/4   | . 13 | 3/4    | 172  | 1/4  | 13 1/2            | 113 | 3/4  | 16 . | 3/0        |

le gouverna

NERGIE CONTRACTOR NO. SES CHOIL M POPULATE DE L'ÉME THE PERSON

131 to 3 to 3 to 3 : i 744 6 er some me - Worker A STATE OF THE STA at the pe 1. Carple 27 Miles

> W . 12 4 Ci VIII To State

- 1 Table 2000

Santa Contract

---

Supract tra session

# Le gouvernement n'envisage pas un nouveau blocage des prix, malgré la forte hausse d'avril

(Suite de la première page.)

Parmi elles, le fait que pour investir, les entreprises ont impérative-ment besoin de s'autofinancer large-ment comme M. de la Genière, gonverneur de la Banque de France, le rappelle dans la lettre qu'il vient d'adresser au président de la République en préface qu compte renda d'activité de l'Institut d'émission pour 1982. Or s'autofinancer largement pour une entreprise, c'est souvent pouvoir augmenter ses prix.

#### ÉNERGIE

qu'en lui-mè

#### LE GOUVERNEMENT N'A PAS ARRÈTÉ SES CHOIX DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE, déclare M. Auroux à la C.G.C.

Le gouvernement n'a pas arrêté ses choix dans le domaine de l'éner-gie nucléaire, et ne considère les travaux de la commission long terme énergie du Plan (le Monde du 14 mai) que comme un « éclairage utile », a déclaré, mardi 17 mai, le secrétaire d'Etat à l'énergie, M. Jean Auroux, en recevant une délégation de la C.G.C. Ces travaux - ne sauraient en aucun cas prédéterminer les choix du gouverne-ment, lesquels seront arrêtés dans le cadre d'un comité interministériel », a précisé M. Auroux, selon la C.G.C.

M. Auroux a ajouté, selon cette délégation, « qu'une surcapacité énergétique constituait davantage un atout qu'un handicap, et que la technologie nucléaire est une chance que la France se doit d'exploiter ».

La C.G.C. précise dans un com-muniqué qu'elle a insisté auprès de M. Auroux sur la nécessité de se sitner, en matière d'énergie, - dans une perspective de croissance la plus forte possible », de « ne pas spéculer » sur la baisse « conjoncturelle » des prix du pétrole, et de « poursuivre l'effort électronucléaire au rythme de deux tranches annuelles, plus une à l'expor-

. 7 South Ele un peu trop fort par rapport aux pré-visions (un à deux dixièmes de point comme en mars), il est dans l'exacte logique du plan d'assainissement lancé à la fin mars.

Ce plan, fant-il le rappeler, est tout entier bâti sur la volonté de rééquilibrer les échanges extérieurs du pays, notre endettement interdisant tenant tout recours massif et systématique aux emprunts à échanger. Pour parvenir à ce rééquili-brage, les pouvoirs publics ont mis

au point un ensemble de mesures -sévères mais inévitables - tendant ponctionner le compte des ménages pour rééquilibrer le compte des administrations (État, sécurité sociale, caisses chômage) et des entreprises privées et surtout publiques). Le ponction sur les ménages ne se fait pas seulement par la voie fiscale, mais aussi par celle des tarifs et des prix : E.D.F., G.D.F., postes, essences, alcools... Ce sont ces hausses qui sont responsables (pour un tiers environ) de la flambée de l'indice en avril. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la forte progression de l'indice est vou-lue, puisqu'elle transfère des flux

# REPLI DU DOLLAR

Après avoir poussé une nouvelle pointe sur les marchés des changes mardi 17 mai dans l'après-midi, dépassant 2,47 DM à Francfort et 7,43 F à Paris, le dollar a quelque peu fiéchi mercredi 18 mai, revesant à 2,46 DM et à un peu plus de 7,40 F. Aucuse raison valuble n'a été donnée par les milleux fluanciers internationaux pour expliquer ce repli, si ce n'est une légère baisse du taux d'intérêt aux Etats-Unis où l'émotion soulevée par l'annonce d'un fort gouffement de la masse monétaire et par les propos de l'expert Henry Kaufman sur l'artêt de la détente du taux, semble se calmer un pet. Les dernières adjudications du Trésor américain se sont effectuées facilement sons changement appréciable sur les américain se sont effectuées facilement sons changement appréciable sur les rendements, malgré les craintes affichées à ce sujet. Le président Reagan a affiraté, saus plus, que «les taux allelent baisser». De leur côté, deux disjeants de la Réserve fédérale out déciaré que leur institution ne pouvait faire davantage pour réduire le loyer de Paramet.

Tout ceci étant dit, le résultat monétaires des ménages vers l'État d'avril n'est pas catastrophique. La et les entreprises. Cette hausse n'est vérité force même à dire que s'il est pas signe d'inflation, mais peut, au pas signe d'inflation, mais peut, au contraire, la combattre. Le risque d'une telle politique - mais quelle politique n'en comporte pas - est de provoquer des revendications salariales qui, si elles étaient satisfaites. alourdirait les coûts des entreprises. Tout scrait alors réuni pour que s'enclenche un nouveau processus

> On voit donc que le problème n'est pas tant celui d'un dépasse-ment de l'objectif de 8 % des prix de détail (la hausse devrait se situer un pen an-dessous de 9 %) que le refus des organisations syndicales d'accepter une baisse du pouvoir d'achat des salariés. Le drame, comme on dit, au théâtre, est en train de se nouer. Il trouvera sa conclusion on fin d'année.

L'élément peut-être décisif est le soutien sans restriction apporté, de nouveau, par le président de la République au plan de rigueur Mauroy-Delors. « Il n'y a qu'une politique économique qui engage le gouvernement tout entier. J'espère que cela sera compris de la façon la plus claire. il ne peut y avoir deux politiques à la fois ». a déclaré M. Mitterrand le 17 mai. On ne peut effectivement être plus clair pour condamner les politiques alterna-tives proposées par MM. Goux ou Chevenement et notamment pour repousser la tentation - combien pressante au sein du P.S. - d'un recours an protectionnisme.

La déclaration de l'arrimage à l'Europe de M. Mitterrand est d'autant plus importante qu'elle coincide avec le prêt communau-taire de 27 milliards de francs accordé à la France. « Nous aurions pu faire directement appel aux mar-chés internationaux. Nous avons préfèré demander un prêt à la Communauté en raison de notre attachement à l'Europe » a déclaré à ce sujet M. Delors. On pourrait rétorquer au ministre que cet « préférence » a surtout comme avantage de ne pas engager directement la signature de la France sur les marchés internationaux, quelques mois seulement après le tirage d'un crédit international de 4 milliards de dollars. Cette fois, c'est la C.E.E. qui engage sa signature et la nuance

empruntant à la Communauté économique européenne, la France se lie plus étroitement à l'Europe et de façon solennelle. Elle contracte aussi des obligations : d'une certaine façon, l'octroi du prêt communau-taire est subordonné au maintien sinon à la rénssite du plan d'austérité lancé il y a maintenant presque deux mois. On peut facilement imaginer ce qui se produirait si la tentation nous prenait de renoncer pour des raisons de politique intérieure à la voie choisie. D'une certaine façon, on peut dire que M. Delors a - avec l'accord de l'Elysée - volontairement fait sauter les ponts derrière hui, contraignant de la sorte un éventuel nouveau premier ministre à continuer la politique, quel qu'en soit le prix.

**ALAIN VERNHOLES.** 



#### L'ÉVOLUTION DU CHOMAGE EN AVRIL

#### Le nombre des demandeurs d'emploi n'a augmenté que de 1,1 % depuis un an, mais les offres diminuent

A la fin avril, selon le communiqué publié le 17 mai par le ministre délégué chargé de l'emploi, M. Jack Ralite, le chômage a légèrement baissé en France pour le quatrième mois consécutif, en données corrigées, et pour le septième en données brutes. La tendance est à une stabilisation du chômage, mais à un niveau

Avec 2 004 100 demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE à la fin avril, en données corrigées, on enre-gistre une baisse de 0,5 % d'un mois sur l'autre et une augmentation de 1,1, % par rapport à avril 1982. En données brutes, le nombre des chô-meurs passe de 2 017 100 en mars à 1 949 600 en avril, soit une diminution de 3,3 %, mais une augmenta-tion de 1,1 % depuis un an. D'avril 1981 à avril 1982, le nombre de demandeurs d'emploi avait augmenté de 17,2 % en données brutes et de

17,1 % en données corrigées. Mais ces résultats, qui révèlent une apparente continuité, ne manquent pas d'inquiéter par plusieurs signes. Ainsi, le flux mensuel d'ins-

cription de demandeurs d'emploi, qui s'élève à 291 000 en données corrigées, est en augmentation de 5,9 % sur le mois de mars, mais inférieur de 8,5 % à celui enregistré il y an). a un an. Quant aux offres d'emploi déposées au cours du mois - 52 600 en données corrigées, - elles continuent de diminuer, avec - 9,5 % en un mois et - 11,9 % par rapport à avril 1982

Tandis que l'on assiste à une proession de l'ancienneté moyenne des demandeurs d'emploi en fin de mois, qui passe de 297 jours en mars à 307 jours en avril (298 jours en avril 1982), le communiqué du ministère souligne que l'évolution favorable de ce mois-ci semble « pour partie résulter de l'annulation des demandes correspondant à des chô-meurs dont les droits à l'indemnisation sont épuisés ». De fait, les radiations pour absence au contrôle ou non-réponse à convocation, par exemple, s'élèvent à 31,4 % en avril contre 31,2 % en mars et 28,2 % en

avril 1982. Dans le même temps, on

remarque aussi que les suppressions d'inscription pour cause de reprise d'activité vont diminuant (24 200 en avril 1983 coatre 26 100 il y a un

Selon les chiffres provisoires publiés le 17 mai par l'UNEDIC, le nombre des chômeurs indemnisés était de 1 665 016 à la fin avril, soit en diminution de 2,4 % par rapport au mois précédent (1 706 253). Trois catégories d'allocations diminuent, d'un mois à l'autre : les allocations de base avec 561 621 bénéfi-ciaires (642 558), les allocations forfaitaires avec 135 858 (141 770) et les allocations spéciales avec 81 186 (85 760). Les allocations de fin de droits augmentent avec 243 450 (221 199), ainsi que les allocations de préretraite : contrats de solidarité (128 588 contre 108 223), garanties de ressources-démission (225 405 contre 220 306), allocations conventionnelles du Fonds national pour l'emploi (66 372 contre 60 527). Les garanties de



# Réacteurs 535 de Rolls-Royce: Un succès grandissant.

C'est Rolls-Royce qui équipe les Boeing 757 mis en service au début de cette année. Des 757 qui transportent chaque jour de plus en plus de passagers sur les lignes d'Amérique et d'Europe. Des 757 qui consomment moins de 😽 carburant par passager que tout autre appareil grâce à la conception de Boeing . et aux réacteurs 535 de Rolls-Royce.

Encore plus surprenant: un réacteur 535 nouveau modele sera mis en service dès 1984 et offrira un rendement inégalé, doublé d'une réduction supplémentaire de 10% de la consommation de carburant

... Performances étonnantes pour ce réacteur 535 qui allie aux progrès les

plus récents de la technologie les qualités du RB211 démontrées durant de nombreuses années de service sur les Boeing 747 et les Lockheed TriStar.

Tel est le fruit d'une technologie avancée qui maintient Rolls-Royce en tête de la compétition internationale. Rolls-Royce équipe les avions civils et

militaires dans le monde entier ainsi que les navires de 25 marines nationales. Rolls-Royce c'est aussi le pompage du gaz et du pétrole et la

ROLLS-ROYCE LIMITED. 65 BUCKINGHAM GATE, LONDON SWIE 6AT.

production d'électricité.



# **FISCALITÉ**

#### LES PRÉLÈVEMENTS DE MAI, JUIN ET JUILLET

# Des exonérations sont prévues pour les nouveaux invalides et certains chômeurs

En l'espace de deux mois (fin mai à fin juillet), des prélèvements fiscaux supplémentaires vont ponction-ner quelque 25 milliards de francs sur les ménages : 14 milliards au titre de l'emprunt obligatoire, 11 milliards au titre de la contribution de 1 %.

Des lecteurs nous out demandé des précision concernant l'exonération du paiement de la contri-bution de 1 % au financement de la Sécurité sociale. La même demande a été faite pour l'exonération à l'emprunt obligatoire de 10 %.

Les textes prévoient notamment que le paiement de l'impôt — ou la souscription à l'emprunt — ne

sont pais obligatoires si le contribuable — ou son conjoint — a obtent le bénéfice d'une pension pour invalidité « prenant effet » entre le 1° juillet 1982 et le 22 juin 1983 dans le cas de l'emprunt, entre le

1º juillet 1982 et l'automne prochain dans le cas du 1 % (la date précise sera celle du paiement du solde de l'impôt sur le revenu au titre de 1982). L'expression « prenant effet » doit être interprétée comme la date à partir de laquelle court la pension. Cette date est en règle générale antérieure à celle de la décision administrative d'octroi de la pension.

Un autre cas d'exonération est préva pour les personnes ayant touché l'assurance-chômage pendant au moins six mois entre le mois de juillet 1982 et la date de paiement de l'impôt ou de l'emprunt (automne 1983 dans le premier cas, 22 juin prochain pour le second cas). Notons que, pour bénéficier de ces dispositions, le contribuable doit avoir perdu sou emploi au cours de ces périodes (juillet 1982-22 juin 1983 et juillet 1982-automne 1983).

Si l'indemnisation du chômeur preud fin entre le 1° juillet 1982 et le 22 juin 1983 — on Fautonne. 1983 en ce qui concerne la contribution de 1 %, l'exonération du paiement de l'ampôt ou de la sou cription à l'empreut est maintenne si l'intéressé a touché l'assurance-chômage pendant au moins six mois, quelle que soit la période pendant laquelle a coura cette indemnisation.

Les exonérations au paiement du 1 % ne bénéfi-lerout pas aux contribuables dont le revenu imposscieront pas aux contribu cieront pas aux contribuables dont le revena imposa-ble de 1982 a dépassé 90 000 F. L'exonération à la souscription de l'emprunt obligatoire ne sera pas accordée aux contribuables qui auront été assujettis à la majoration exceptionnelle instituée sur les revenus de 1981, c'est-à-dire qui auront acquitté sur ces revenus un impôt supérieur à 25 000 F.

D'ene façon générale, les contribuables recevront somes payant l'impôt sur les grandes fortunes derront calculer et payer elles-mêmes l'emprant

Le fait de prendre comme référence les revenus de Paumée 1982 pour la contribution de 1 % et plus encore les revenus de l'aunée 1981 pour l'empreut s'est modifiée depuis ces dates. Dans ce cas, il est seillé de s'adresser à son percepteur ou même au centre des impôts pour le prélèvement de 1 %.

# Contribution de 1 % sur le revenu imposable

Les réductions en fonction du nombre d'enfants ne seront accordées qu'à l'automne

| Revom salaria!<br>1982         | Revent imposable<br>1982 | Situation<br>familiale               | Contribution avant<br>la décote spéciale | Contribution nette<br>après décote | Contribution nett<br>(en % du revenu<br>salarial annnel) |  |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|                                |                          | Célibritaire ou comple sans enfant   | ]                                        | 9 F                                |                                                          |  |
| 34 783 F<br>(SMIC de l'époque) | 24 980 F                 | 2 enfants                            | } ef                                     | OF.                                | <b>-</b> .                                               |  |
| (SIMIC de l'epoque)            |                          | 4 culius                             |                                          | 0 F                                | -                                                        |  |
|                                |                          | Célhataire ou<br>comple sans enfant  | } 499 F                                  | 499 F                              | 0,7                                                      |  |
| 64 406 iF<br>(2 fois le SMIC)  | 49 978 F                 | 2 enfants                            | ) 431                                    | 49 F                               | 0,1                                                      |  |
| (2 1015 M SMIC)                |                          | 4 cufaqts                            | 0 F                                      | OF                                 | _                                                        |  |
|                                |                          | Célibataire ou<br>comple saus enfant | )                                        | 999 F                              | 6,7                                                      |  |
| 138 812 F<br>(4 fois le SMIC)  | 99 948 F                 | 2 enfants                            | } 999 F                                  | 999 F                              | €,7                                                      |  |
| (4 MB E SMC)                   |                          | 4 enfants                            |                                          | 448 F                              | 0,3                                                      |  |
|                                |                          | Cáfibataire ou<br>couple saus enfant | )                                        | 1 998 F                            | 9,7                                                      |  |
| 277 624 F<br>(8 fois le SMIC)  | 199 880 F                | 2 exfauts                            | } 1998 F                                 | 1998 P                             | 6,7                                                      |  |
| (6 KB E 341C)                  |                          | 4 enfants                            |                                          | 1 998 P                            | 9,7                                                      |  |
|                                |                          | Célibataire ou<br>couple sans enfant | )                                        | 2 998 F                            | 6,7                                                      |  |
| 416 436 F<br>(12 fois le SMIC) | 299 830 F                | 2 सर्वतासंड                          | 2 998 F                                  | 2 998 F                            | 0,7                                                      |  |
| (19 10G K 3MK/)                |                          | 4 exfants                            | J.                                       | 2 998 F                            | 6,7                                                      |  |

# **Emprunt obligatoire 1983**

Pour 10 000 F de salaire mensuel en 1981 un ménage sans enfant paiera environ 1 300 F

| Rovenu salarial<br>1981 | Revens imposable<br>1981 | Situation familiale               | Impôts<br>titre 1981 (2) | Montant obligatoire  à souscrire (3) |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| (en francs)             | (en francs)              |                                   | (en francs)              | (en francs)                          |
|                         | <u> </u>                 | Célibataire : 1 part              | • <u> </u>               | . 0                                  |
| <b>29 7</b> 73          | 21 430                   | Personne scale: 1,5 part (I)      | 0                        |                                      |
| (SMIC de l'époque)      | ,                        | Couple sans enfants : 2 parts     | 0_                       | 0                                    |
|                         |                          | Couple avec 2 enfants : 3 parts   | 0                        |                                      |
|                         |                          | Couple avec 4 estants : 4,5 parts | 0_                       | . 4 .                                |
| <u> </u>                |                          | Cëlibataire 1 part                | 6719                     | 671 (1,1%)                           |
| 59 546                  | 42 870                   | Personne scale: 1,5 part (1)      | 4 174                    | • •                                  |
| (2 fois le SMIC)        | - 1                      | Couple sans enfant : 2 parts      | 2 741                    |                                      |
|                         |                          | Couple avec 2 enfeats: 3 parts    | 896                      | 0                                    |
|                         |                          | Couple avec 4 enfants : 4,5 parts | 0                        | 0                                    |
|                         |                          | Célibataire 1 part                | 23 665                   | . 2 366 ( 2%)                        |
| 119 092                 | 85 740                   | Personne senie : 1,5 parts (1)    | 18 128                   | 1 812 (1,5 %)                        |
| (4 fois le SMIC)        | - }                      | Couple sans enfant : 2 parts      | 13 348                   | 1 343 (1,1 %)                        |
|                         |                          | Couple avec 2 enfants : 3 parts   | 8 348                    | 834 (0,7 %)                          |
|                         |                          | Couple avec 4 enfants : 4,5 parts | 4 559                    | 0                                    |
|                         |                          | Célibataire : 1 part              | 73 178                   | 7 317 (3,1 %)                        |
| 238 184                 | 171 490                  | Personne seule : 1.5 part (1)     | 64 372                   | 6 437 (2,7 %)                        |
| (8 fois le SMIC)        | }                        | Couple saus enfants : 2 parts     | 50 567                   | 5 056 (2,1 %)                        |
|                         | ļ                        | Couple avec 2 enfants : 3 parts   | 38 385                   | 3 838 (1,6 %)                        |
|                         | <u> </u>                 | Couple avec 4 enfants : 4,5 parts | 23 868                   | 2 380 (1 %)                          |
| <del></del>             |                          | Célibatzire 1 part                | 129 766                  | 12 976 (3,6 %)                       |
| 357 276                 | 257 230                  | Personne seule : 1,5 part (1)     | 120 516                  | 12 051 (3,4 %)                       |
| (12 fois le SMIC)       |                          | Couple sans enfant : 2 parts      | 94 631                   | 9 463 (2,6 %)                        |
|                         | }                        | Couple avec 2 enfants : 3 parts   | 77 992                   | 7 799 (2,2 %)                        |
|                         | 1                        | Couple avec 4 enfants : 4,5 parts | 58 326                   | 5 832 (1,6 %)                        |

(I) Célibataire, veuf ou divorcé, invalide ou avant élevé un enfant (2) Impôt effectivement payé compte tenu du senil de non-recouvre

(3) Entre parenthèses : montant de l'emprunt obligatoire en pourcentage du revenu salarial de 1981.

#### Technique fiscale et justice sociale sont dans un bateau...

contraintes de la technique ne vont pes précisément dans le sens de la justice sociale. La contribution de 1 % pour le fi-nancement de la Sécurité sociale. sers calculés, nous dit-on, sur le revenu imposable de 1982 (re-venu brut moins les déductions pour freis professionnels, moins l'abattement de 20 %; moins toutes les déductions du revenu global du genre économies d'énergie, investissements en ac-tions Monory et, enfin, moins les divers abattements accordés aux personnes agées ou invalides...). On nous dit également que la contribution sera réduite pour tenir compte des charges de fa-

Le problème vient de ce que le fisc ne connaît pas actue les revenus imposables des contribuables pour 1982. En bonne logique, le gouvernement aurait donc dû attendre de les connaître — ce sera chose faite à l'automne — pour opérer son prélèvement de 1 %. Voils pour la technique, qui, maigré-l'infor-matique, réalise d'autant moins de miracles de rapidité que toute une partie des opérations de réception et de contrôle des déclerations de revenu est manuelle et le restera encore longtemps. Ne serait-ce que pour éviter d'en-voyer à l'ordinateur des déclerscomme le font encore certains contribuables âgés.

La stratégie économique maintenant. Si la balance com-merciale de la France est gravement déficitaire, c'est parce que

mande et il faut le faire rapide ment pour éviter de nouve taques contre le franc. Le prélèvement de T % ne peut donc pas attendra. L'informatique ne pouvent fournir ses reponses qu'à l'automne prochain, deucième acompte provisionnel, fixé à 38,33 % au lieu de 33,33 % qui sera perçu le leusnem seldauditmos. ront égaux à 12,5 % au lieu de 10 % de l'impôt de l'année

L'ennui vient de ce que les déductions — la décote, comme di-sent les spécialistes du ministère des finances — pour charges de qu'une fois connu le revenu im-posable. Ce qui revient à dire que de nombreux contribuables verseront ples que leur di au fisc pendant quatre ou cinq mois, la régularisation — au centime près — n'intervenant qu'è l'automne (novembre ou décembre pour les contribuebles mensue-lisés). Ces avances de trésorerle seront, par définition, surtout le fait des familles nombreuses disposant de revenus modestes, calles là mêmes pour lesquelles sont prévues des réductions. Justice acciale, stratégie économiqua et technique fiscale sont dans un bateau. La justice tombe

**ALAIN VERNHOLES.** 

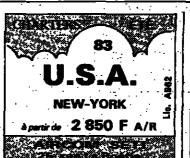

L'ECOLE CHEZ SOI



Dans son numéro du 22 mai 1983

## Le cache-cache des frais professionnels

Les Français aiment la débrouille. Mais le fisc se faisant plus sevère, pour en profiter, il faut etre place haut Une enquête de Liliane Delwasse



# Prenez Bangkok par la Thai.

La Thai donne une dimension royale à sa classe affaire en créant la Royal Executive Class. Ce plaisir nouveau, vous le savourerez confortablement installé dans l'un des quarante larges l'auteuils de nos 8 747. Alors, vous goûterez le raffinement d'un service royal : assistance spéciale, vins sélectionnés, plateaux de fromages, corbeille de fruits. Et mille petites attentions à l'image de l'étemelle et accueillante Thaïlande. Pour voyager comme un roi, contactez notre agence de voyages ou nos bureaux : THAI INTERNATIONAL, 123, Champs-Élysées, 75008 PARIS. Tél. : 720.86.15 – Park Hôtel, 6, avenue Custave-V, 06000 NICE. Tél. : (93) 53.39.82.



our vos rece ientre prises Monsieur lirecteur de zet des Fin i Groupe H ique com onne son rec le Crédi Les produi andons son uits de fail nitaire, puis elivres ou de our réaliser it d'affaires ards de F. r les obligés i ioir, de fabrio endre une tri Mantité de p lette multitud entraine w ies important Nous somn ièmes de trait lé dès le dér lossible appel

Limportant iontée des rer as les meille Evente étant idnçais, nous i tettes quotid anques et che ons celles du

laide à réso

Centralisation



# LE CREDIT LYONNAIS SIMPLIFIEZ-VOUS LA GESTION DE TRESORERIE.

ins chôme

e et justice son

D.E.C.

Une simplification qui est aussi une amélioration.

Les services informatisés du Crédit Lyonnais peuvent faire beaucoup pour vous aider à gérer au jour le

jour vos recettes et vos dépenses. Beaucoup d'entreprises pratiquent déjà ce système.

Monsieur C. Noble, Directeur de la Trésorerie et des Financements du Groupe Hachette explique comment fonctionne son entreprise avec le Crédit Lyonnais.

"Les produits que nous vendons sont des produits de faible valeur unitaire, puisqu'il s'agit de livres ou de journaux. Pour réaliser notre chiffre d'affaires de 9 milliards de F, nous sommes obligés de concevoir, de fabriquer et de vendre une très grande quantité de produits et cette multitude de ventes entraîne un nombre

très important de mouvements de fonds.

Nous sommes donc confrontés à des problèmes de traitement de masse, d'où la nécessité, dès le départ, de faire le plus largement possible appel à l'informatique. Ce qui nous a aidé à résoudre notre problème, c'est la "Centralisation des Recettes".

L'important pour nous c'est d'obtenir la remontée des recettes sur la Trésorerie Centrale dans les meilleurs délais possible. Nos points de vente étant dispersés sur tout le territoire français, nous leur demandons de déposer les recettes quotidiennes dans les agences de nos banques et, chaque fois que cela est possible, dans celles du Crédit Lyonnais.

Donc, tous les jours, les différentes agences du Crédit Lyonnais recueillent les dépôts et saisissent les références des déposants. L'information se déverse dans le réseau Crédit Lyonnais et, en particulier, bien sûr, dans l'agence dans laquelle nous travaillons. Cette solution nous permet, 24 heures au maximum après le dépôt, d'en prendre connaissance en entrant en contact électronique avec le système central du Crédit Lyonnais.

Ce système de Centralisation de Recettes débouche aussi sur une exploitation plus large

avec la "Position Quotidienne France", un autre service que le Crédit Lyonnais met à notre disposition.

La banque nous offre le dialogue entre ordinateurs, c'est-à-dire entre le sien et le nôtre.

De cette manière la banque permet à l'entreprise d'avoir accès directement à l'information qu'elle détient pour son compte".

Bien entendu, vos problèmes sont sans aucun doute différents de ceux de Monsieur Noble, mais le Crédit Lyonnais peut vous apporter des ser-

vices informatisés adaptés au cas de votre entreprise. Grâce à ces services, les recouvrements, les paiements, la gestion administrative et comptable, la gestion de trésorerie peuvent être considérablement simplifiés et améliorés.

Venez en parler avec votre agence du Crédit Lyonnais. Vous trouverez des interlocuteurs qui connaissent à la fois leur outil informatique et les solutions aux problèmes des entreprises.



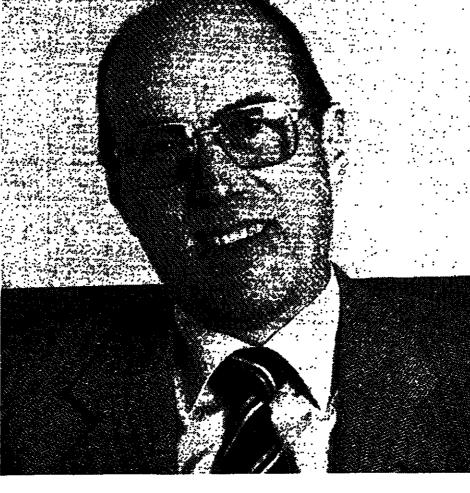

**CREDIT LYONNAIS** Votre Partenaire

#### LE 18 MAI

#### La grève nationale d'« au moins une heure » de F.O. devrait être marquée par plus de deux cents rassemblements en province

#### • Débrayages à la S.N.C.F. et à la R.A.T.P.

La grève nationale interprofessionnelle de F.O. d' « au mo eure », le 18 mai, constituera, à plusieurs égards, un test du ent et des capacités de mobilisation des syndiqués de cette organisation. D'après les statistiques du ministère des affaires sociales les conflits du travail out affecté, en mars 1983, 360 établis mobilisé 34 000 personnes et occasionné la perte de 101 000 journées. Par rapport à mars 1982, on observe une diminution sensible, tant au niveau des effectifs ayant cessé le travail (- 46 %) que des journées non travaillées (- 69 %).

ouvrière a réitéré, le 16 mai, son appel à une grève nationale interpro-fessionnelle d'- au moins une heure . le 18 mai, afin d'exprimer le « mécontentement » des salariés, des retraités et des chômeurs et « leur attachement au mouvement syndical libre et indépendant . . . Plus de deux cents rassemblements, précise F.O., seront organisés dans tout le pays, à l'initiative des unions déparentales et unions locales F.O. » A Lyon, les responsables F.O. ont appelé à un arrêt de travail de vingtquatre heures. Dans le Vaucluse, la grève portera sur une demi-journée.

L'union régionale parisienne F.O. a appelé à une manifestation pour le 18 mai à 16 h 30 de Richelieu-Drouot au ministère des finances. Elle y attend de dix mille à quinze mille personnes. Cette manifestation - contre l'austérité -servira d'avertissement au gouvernement, qui - va trop loin », et au patronat, qui

Dans un communiqué commun, les syndicats SNUI (autonome), C.G.T., C.F.D.T. et F.O. appellent l'ensemble des agents de la direction générale des impôts à un arrêt de travail d'une demi-journée mini-mum le 19 mai 1983 », pour obtenir « des emplois et des crédits permet-tant à l'administration d'agir plus

Le bureau consédéral de Force efficacement contre la fraude siscale, qui s'élève toujours à 100 milliards de francs ». Le syndicat C.G.T. des agents des douanes a lancé un appel à un arrêt de travail de vingt-quatre heures le 19 mai.

A la R.A.T.P. le trafic sur le réseau risque d'être perturbé, le 18 mai, en raison de l'appel à un débrayage de deux heures à la prise de service lancé mardi par les syndicats autonome, F.O. et C.F.T.C., pour s'associer à la journée d'action de F.O. Mardi, selon la direction, la grève lancée par les syndicats F.O., autonome et C.F.T.C. (qui représentent environ 55 % du personnel) n'a affecté que faiblement le service.

A la S.N.C.F., la circulation des trains risque d'être perturbée les 18 et 19 mai, à la snite du dépôt de plusieurs préavis de grève. F.O. a vail, le 18 mai, « une heure au minimum, soit en fin de service, soit en début de service ». La FGAAC (autonome) a lancé une consigne de grève d'une heure le 19 mai. Dans le cadre d'une journée nationale d'action contre « le plan d'austé-rité » à la S.N.C.F., la C.G.T. a appelé les cheminots à un débrayage d'une heure le 19 mai, de 10 heures à 11 heures. Les cheminots C.F.D.T. ont décidé de s'associer à cette

#### FAITS ET CHIFFRES

#### Commerce

 Les représentants commer-cianx demandent une revalorisation de leur profession. - Les entreprises françaises savent produire, mais ne savent plus vendre. C'est là, pour la Fédération syndicale nationale de la représentation commer-ciale (C.G.C.), qui a réuni la presse le 17 mai à Paris, l'une des raisons qui explique la dégradation du commerce extérieur. C'est tellement vrai, que beaucoup de bons V.R.P., ne trouvant plus auprès des entre-prises françaises des rémunérations suffisantes pour un travail souvent ingrat, vendent désormais des produits étrangers dans l'Hexagone.

Dans certains secteurs, les entreprises ne peuvent même pas honorer toutes les commandes prises par les représentants, faute de vouloir embaucher. Pour M. De Santis, président de la Fédération, la revalorisation de la profession implique donc la relance de l'économie, notamment par un soutien bancaire accru aux P.M.E. et la mise en place d'une véritable formation du vendeur.

#### Marché commun

• La France intervient auprès de la C.E.E. ser le prix du gaz néerlandais pour les producteurs d'engrais.

La France a entamé une démarche auprès de la Communauté européenne contre le prix du gaz facturé par les Pays-Bas aux producteurs néerlandais d'engrais azotés. La France aurait la preuve que le gaz hollandais est vendu 30 % moins cher aux producteurs d'ammoniac, ce qui favorise, en avai, les industriels des engrais. La démarche est menée à la fois par le gouvernement et les producteurs français (le Monde du 11 mai).

#### Social

.: **/4**\_\_

• Ardoisières d'Angers : vers une réunion quadripartite. – Les ardoisiers angevins, inquiets d'une rumeur de réduction de production risquant à terme d'entraîner la fermeture du bassin minier et quelque mille sept cents suppressions directes d'emplois, ont obtenu l'assu-rance d'une réunion quadripartite (pouvoirs publics, direction des Ardoisières, syndicats et municipalités) pour examiner les problèmes de l'ardoise française. La décision de principe a été annoncée le 17 mai par la préfecture d'Angers, mais aucune date n'a été fixée.

 Assurance-maladie: des sociétés d'assurance vont pratiquer le tiers-payant. - La Fédération française des sociétés d'assurance (F.F.S.A.) a indiqué le 17 mai, dans un communiqué, que « les dix millions de personnes couvertes par une assurance-maladie complémentaire souscrite auprès d'une société d'as-

surance - pourront désormais bénéficier d'un système de tiers-payant. Un accord national a été signé entre M. Peckre, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, M. Arbon, président de l'Union nationale des pharmacies de France, et M. Lallement, président de la F.F.S.A. Ce texte, qui entrera en vigueur progressivement, prévoit que les sociétés d'assurance pourciens la part des dépenses pharmaceutiques couvertes par les contrats de leurs assurés sans que ceux-ci aient à en faire l'avance.

● La grève des marias < massivement suivie », selon la C.G.T. – Les marins ont . massivement suivi - le mot d'ordre de grève à l'appareillage de quarante-huit heures, lancé par la C.G.T. et la C.F.D.T. pour appuyer leurs revendications (vingt jours de congés par mois d'embarquement, retraite à cinquante ans, augmenta-tion des salaires de 5 % au 1° mai). Selon la C.G.T., qui se félicite de ce résultat, quarante-quatre des cinquante et un marins consultés entre le 9 et le 17 mai ont observé le mouvement, 82 % des marins se prononcant pour la grève. De leur côté, les marins du secteur portuaire, c'est-à-dire essentiellement ceux qui travaillent à bord des remorqueurs, qui ont déjà observé un arrêt de travail de soixante-douze heures du 9 au 11 mai, feront à nouveau grève du 6

• Le Syndicat départemental de l'équipement de Paris précise son attitude, face aux contestataires C.F.D.T. – A la suite de notre article sur l'adoption par des syndicats C.F.D.T. contestataires d'un texte · pour une autre démarche syndi-cale · (le Monde daté 24-25 avril), le conseil du Syndicat départemental de l'équipement de Paris (SDEP-C.F.D.T.) « tient à préciser que le Syndicat de l'équipement de Paris n'a pu ni amender ni adopter un texte dont les instances régulières du syndicat n'ont pas discuté, ainsi que l'a indiqué notre représen-

• RECTIFICATIF. - Sur la foi d'une information publice dans la Correspondance de la presse (qui est un pen « l'officiel » de la presse) du mardi 17 mai, nous avons écrit, dans le Monde daté 18 mai, que M. Philippe Bodin, directeur adjoint du cabinet du ministre des P.T.T., avait déclaré que « le gouvernement serait décidé à reconduire les dispositions de l'article 39 bis du code général des impôts pour 1984 ». Cette information est inexacte. Aucune décision n'a, du reste, encore été prise par le gouvernement, ni sur l'article 39 bis ni sur les autres aides économiques à la presse écrite, pour le projet de budget de 1984.



 Obligations françaises : convertibles ..... abre d'actions en circulation . . . . . . . 1.794,889 1.781.975





Sicav ouverte au public le 22 novembre 1982, PARIBAS EPARGNE a pour objet de mettre à la disposition des souscripteurs un instrument de pla-cement de sommes disposibles à court ou moyen terme ou à une échéance

Investis à plus de 50 % en valeurs françaises, ses actifs sont constitués prin-cipalement d'obligations, aussi bien à taux fixe qu'à taux variable, libellées en francs français, émises tant par des personnes privées que par l'État et

| des collectivités ou organismes publics. |               | 31-03-1983                    |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| ACTIF NET                                |               |                               |
| Répartition:                             | `%            | % ·                           |
| - Obligations françaises                 | 96.1<br>3,9   | 94,3<br>5,7                   |
| Nombre d'actions en circulation          | 100<br>10.186 | 100<br>22,408<br>F. 10.566,70 |



#### « EPARGNE ASSOCIATIONS » (SICAV)

Sicav ouverte an public le 15 décembre 1982, EPARGNE ASSOCIA-TIONS est destinée principalement à des organismes à but non lucratif. Ses actifs sont constitués exclusivement d'emprunts d'Etat et assimilés, aussi bien à taux fixe ou à taux variable. libellés en franca français.

|                                  | 31-12-1982  | 31-03-1983  |
|----------------------------------|-------------|-------------|
|                                  | -           | _           |
| ACTIF NET                        | M.F. 102,37 | M.F. 461,99 |
| Répartition :                    | %           | %           |
| - Obligations françaises         | 97,8        | 85,4        |
| - Liquidités                     | 2,2         | 14,6        |
|                                  | 100,-       | 100,-       |
| Vozabre d'actions en circulation | 5 046       | 21 628      |
| /slear de l'action               | 20 287,79 F | 21 361,16F  |



Le conseil d'administration, réuni sous le présidence de M. Paul Berthier, a arrêté les comptes de l'exercice 1982 qui seront présentés à l'assemblée géné-rale ordinaire du 23 juin 1983.

Maigré un contexte économique difficile, le groupe a consolidé en 1982 les positions acquises par le redressement des comptes de l'exercice précédent.

Pour Rousselot S.A., le bénéfice net s'élève à 32,9 millions de francs en 1981, soit une augmentation de 25 %. Ce résultat a été obtenu après 48,5 millions de france d'amortissements, 38.2 millions de francs d'impôts sur les sociétés et une provision pour la partici-pation des salariés aux fruits de l'expan-sion de 10,6 millions de france.

Pour le groupe, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 2351 millions de francs, en hausse de 13,14 % surst l'exercice précédent. La marge brute

#### BANQUE STEINDECKER S.A.

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Ex-traordinaire du 28 avril 1983 d'angmen-ter le capital social en une ou plusieurs ter le capital social en une ou plusieurs fois d'un montant maximum de 37 000 000 de franca, le Conseil d'Administration a décidé dans sa séance du 2 mai 1983 de porter le capital de la Banque Steindecker S.A. à 53 000 000 de francs à 90 000 000 de francs par l'émission de 370 000 actions nouvelles de 100 F nominal à conscript ou purposter. minal à souscrire en numéra

A la date de ciòture de la souscription soit le 16 juin 1983 les fonds propres de la Banque Steindecker S.A. passer de 61 742 591 francs 113 501 091 francs.

On rappellera d'autre part que Mossieur Jean Lévy ayant démissionné de son poste d'Administrateur pour convenances personnelles, Monaieur Jean Guedj, Directeur Général de la Banque Populaire du Nord, a été désigné pour occuper le sière dessent vacent

La Mutuelle d'Assurances du Corpa Sanitaire Français ayant également été nommée Administrateur est représentée. nommée Administrateur est représentée par son Directeur Général, Mon-



149,5 millions de francs. Le bénéfice net, qui tient compte d'amortissements exceptionnels caregistrés par la filiale Peter Cooper Corporation pour un mon-tant supérieur à 10 millions de france, 'élève à 39,6 millions de france contre 45,4 millions de francs en 1981.

Le conseil proposera à l'assemblée la mise en paiement, le 1e juillet 1983, du coupon nº 10, d'un mentant d sorti d'un avoir fiscal de 10 F.



L'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Libano-Française (France) s'est réunje le 28 avril 1983 sous le Pré-

Elle a approuvé les comptes de l'exer-cice 1982 qui font ressortir après amortissements, provisions et impôts, un bé-néfice net de FRF 15,2 millions contre FRF 16,2 millions pour l'exercice 1981.

Au 31/12/1982, le total du Bilen
s'élevait à FRF 4 485 millions et le
Hors-Bilan à FRF 1 593 millions contre respectivement FRF 4 451 millions et FRF 1 591 millions au 31/12/1981.

Elle a décidé d'affecter aux réserves légale et générale de la Essaque la somme de FRF 10,7 millions et de distribuer aux actionnaires la somme de FRF 4 milions représentant un dividroit à un avoir fiscal de FRF 5.

Les fonds propres de la Banque Libano-Française (France), y compris les emprunts subordonnés, atteignent après affectation des résultats et distri-bution, FRF 134,9 millions au L'Assemblée a renouvelé pour une

durée de six amées le mandat d'Admi-nistrateur de Monsieur Gilles Doubrère, qui venait à échéance, et a été informée de la nomination de Monsieur Selim Habib en qualité de représentant per-maneat de la Banque Libano-Française (S. A. I.) Administrateur (S.A.L.), Administrateur. Le Conseil d'Administration réuni à

Pissue de l'Assemblée a reconduit Mon-sieur Gilles Doubrère dans ses fonctions de Président-Directeur Général.

31-12-1982 31-63-1983



|                                                  | · 🕳              | _              |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|
| ACTIF NET  Nombre d'actions en circulation       | MF 248.00        | MF 258.        |
| Nombre d'actions en circulation                  | 338.478          | 333.290        |
| Valeur de l'action                               | F 732,86         | F 774.6        |
| RÉPARTITION DE L'ACTIF                           |                  |                |
| France:                                          | `% "             | %              |
| Ohligations classiques     Emprunt 7 % 1973      | 21.8             | 23.7           |
| ● Emprunt 7 % 1973                               | 13.4             | 9.7            |
| ● Actions (+ cv)                                 | <u>13.6</u>      | 18,6           |
|                                                  | 48.8             | 52,0           |
| Etranger:                                        |                  | •              |
| • U.S.A.                                         | 25.0             | 26.5           |
| • Japos                                          | 17,1             | 14.8           |
| Autres                                           | 4,8              | 4,3            |
|                                                  | 46,9             | 45,6           |
| Liquidités                                       | _ 4,3            | 2,4            |
|                                                  | 100,0            | 100,0          |
| STRUCTURE DU PORTEYEUILLE                        |                  | _              |
| • Electronique %                                 | 55.0             | 61,0           |
| Biotechnologie      Biotechnologie               | 15.0             | 12.0           |
| ● Défense %<br>● Energie %                       | 11.0             | 14.0           |
| Energie%                                         | 9.0              | 5,0            |
| Divers (venture capital)                         | 10.0             | 8.0            |
| Les demandes de souscriptions et de rachats so   | of recues any or | richets des si |
| saccursales et agences en France de :            |                  |                |
| - la Banque de Paris et des Pays-Bes.            |                  |                |
| - le Crédit du Nord                              | •                |                |
| _ lo Ponema uferione la d'accompany et de décèse |                  |                |

#### **BANQUE TRANSATLANTIQUE**

Banque Transatlantique s'est terme le 16 mai 1983 sons la présidence de M. Philippe AYMARD et a approuvé les comptes de l'exercice 1982 se soldant par un bénéfice net de F. 14.147.750,90 (comprenant F. 1609.626.66 de oins-values nettes à F. 1.609.626,66 de plus values nettes à loag terme à porter à la réserve spé-ciale) contre F. 13.667.610,22 (dont F. 1.881.351,90 de plus-values nettes à long terme.

En raison de la limitation légale de la progression des bénéfices distribués per les sociétés en 1982 et 1983, l'Assem-blée générale a fixé le dividende pour l'exercice 1982 à F. 9,70 par action (l'impôt déjà versé au Trésor étant de F. 4,85) contre F. 10,50 l'année précédente (l'impôt déjà versé au Trésor étant de F.5,25). Le dividende sera mis en paiement à partir du 30 mai 1983.

L'Assemblée générale a renouvelé pour une durée de 5 ans le mandat d'Administrateur de M. François de

An cours du Conseil qui a suivi l'As-semblée, le Président a informé ses col-lègnes de la démission de M. Mario BA-SILE, appelé à de nouvelles fonctions au Credito Italiano à Rome, et le Conseil, sur sa proposition, a coopté M. Sebastiano BAZZONI, nouveau représentant au Credito Italiano à Paris.

# SINGER

Le chiffre d'affaires du groupe Singer S.A. s'est développé au cours du premier mmestre 1983 de 12% par rapport au premier trimestre 1982.

M. Etienne Girard, Président-Directeur Général, a précisé en outre que les ventes au détail des 250 magasins Singer marquaient une progression supérieure à 20 % grâce à la forte augmentation du nombre des machines à coudre vendues. La part de Singer sur ce marché, compte tenu de l'apport de son réseau de franchisés, est désormais supérieure à 50%.

Les ventes destinées aux industriels et aux artisans ont augmenté de 39% par rapport à l'année dernière. Le lancement d'une gamme de produits nouveaux ainsi qu'une profonde adaptation des méthodes de commercialisation expliquent cette progression.

Les usines de Bonnières et d'Alençon contribuent au développement général du aroupe à travers le maintien de leurs activités traditionnelles (machines à coudre, moteurs électriques et meubles), la mise en fabrication de produits nouveaux et un développement vigoureux des activités de diversification. En deux ans, l'usine de Bonnières est devenue le numéro un mondial pour l'accastillage de planches à voile. Au total, plus de 50% des fabrications de ces deux usines seront exportés en 1983.

Les filiales commerciales et financières dant la SOFRAC (Société Française de Crédit à la Consommation, observent, pour leur part, une progression satisfaisante de leurs

L'exercice 1983, a conclu M. Girard, devrait se poursuivre de façon favorable pour le groupe Singer S.A.

NOW WELL THE

, see a 100 the william with

e de la companya de l N POST J - 34 1 July 1 1994

and the second 

i de Nase 7 July 🎉 man to be settled at 100 C 100

Aug Sup

Linear Strategy (See 1987)

Service of . . و المعالم المعالم الما - Jane 1 in car figg

-A V1 ರ್ಷ-೧೯೮೩ ಕ್ಷಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮ್ಮೆ ಆರಂಭ and the real mag (本でのない) は (数を) (数 ないできる) は、 (数を) (数 C. Las Marie

MALLER OF THE STATE OF THE STAT THE MARIENE BASING A 25 15 mm - 17

Caber ben unter ger bem

OCIET

PLYSSELD!

1600

••• LE MONDE - Jeudi 19 mai 1983 - Page 43

**17 MAI** 

# MARCHÉS FINANCIERS BOURSE DE PARIS Comptant

#### **PARIS** 17 mai

#### Nouveau repli

A quarante-huit heures de la réponse des primes, le marché parisien a subi un nouveau repli mardi, un mouvement logique si l'on en juge par l'accentuation de la pression baissière perceptible la veille en fin de séance lorsque l'indicateur instantané qui perdait aux alentours de 0,6 % vers i 4 heures a brutalement chuté jusqu'arefléter une baisse de 0,9 % en clôture.

Mardi, les ventes l'ont encore emporté au hasard des groupes de cotation et l'indicateur instantané, tou-jours lui, reproduisait son repli de la veille (-0,9 %) ramenant à 1,8 % la progression des actions françaises depuis le début du mois de mai bour-

sier.

Avec un dollar bien décidé à se maintenir au-dessus de 7,40 F, les valeurs des sociétés bien ancrées à l'exportation (Perrier, BSN, Moët-Hennessy, L'Oréal, Club Méditerranée, L'Air Liquide) poursuivent leur progression, même si le fait de bénéficier d'un large marché ne leur permet pas de figurer en haut de l'affiche.

Alleurs, le ton est plus partoné et

Ailleurs, le ton est plus partagé et Allieurs, le ton est plus partagé et Promodès, qui avait eu un accès de faiblesse (- 6 %) la veille, regagne aussitôt 4 % après les propos prudents mais encourageants de son président, M. Holley, à propos des perspectives de résultats pour l'année en cours (voir « La vie des sociétés »).

Paris-France et Esso gagnent aux alentours de 6 %, tandis qu'à l'Inverse de nombreux titres (Bis, Schneider, Presses de la Cité, Dassault, Docks de France, Comptoirs Modernes) perdent 3 % à 4 %.

Les valeurs étrangères sont très irré-gulières et, sur le marché de l'or, le cours du métal fin est retombé à 104 700 F (- 150 F) tandis que le napoléon est à nouveau inchangé, à 200 F

A 9,37/42 F, le dollar-titre est en léger retrait sur la veille (9,40/52 F).

# **NEW-YORK**

# Timide reprise

Un léger gonflement des achats en fin de séance a permis au marché new-yorkais de résister à la tentation d'uns nouvelle correction technique et ce sarsant a permis à l'indice Dow Jones des valeurs industrielles de regagner 2,81 points mardi pour s'établir à 1 205,79, alors que le voisme d'échanges totalisait 79,51 millions d'actions contre 76,25 millions la veille.

Pour la plupart des observateurs, ce redressement – timide, il est vrai – est surtout dû aux achats à bon compte réalisés par certains opérateurs, qui ont su tirer parti de la baisse euregistrée depuis queiques jours.

Sur le front des taux d'intérêt où les

part us traises entegratre deprits queiques jours.

Sur le front des taux d'intérêt où les
informations continuent à circuler en tous
sens, les analystes ont constaté le net renchérissement du papier commercial à
quatre-vingt-onze jours adjugé par la Citicorp: 8,543 % contre 8,326 % lors de la précédente vente aux enchères.

Parallèlement, M. Preston Martin, le
vice-président de la Réserve fédérale, a
admis que le Fed « ne disposait pas d'un
bouton magique pour faire baisser les toux
d'intérêt », allant jusqu'à ajouter que les
autorités monétaires américaines pouvaient
fait jusqu'à présent en faveur d'une nouveille décélération du loyer de l'argent, un
sentiment partagé par Mme Nancy Tecters,
un des gouverneurs de la Réserve fédérale,
qui se déclare « peu disposée, pour le
moment, à faire descendre les taux ».

| VALEURS                             | Cours du<br>16 mai      | Cours du<br>17 mai |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Alton<br>A.T.T.                     | 34 5/8<br>R6 5/9        | 34 1/4<br>86 5/8   |
| Boeing<br>Chase Mankattan Bauk      | 97 9/9                  | 37 1/2<br>59 3/8   |
| Du Port de Nemouss<br>Eastman Kodak | 46 1/4                  | 46 1/2             |
| Econ                                | 34                      | 74 3/4<br>33 7/8   |
| Ford<br>General Electric            | 109 1/2                 | 50 3/8<br>108      |
| General Foods                       | 42 5/8<br>69 1/2        | 43 1/4<br>89       |
| Goodynar<br>LB.M.                   | 69 1/2<br>33<br>115 1/4 | 33 1/8<br>113 3/4  |
| Mobil Oil                           | 39 5/8<br>30 7/8        | 40<br>30 3/8       |
| Placer<br>Schlundberger             | 81 3/4<br>46            | 81 3/8<br>46 5/8   |
| Texaco                              | 35 1/R                  | 35 3/8<br>35 3/8   |
| Union Cartrido<br>U.S. Stael        | 64 5/8<br>24 3/8        | 65 1/8<br>25       |
| Westinghouse<br>Xantox Corp.        | 46 1/2                  | 47 1/8<br>45 1/2   |

#### LA VIE DES SOCIÉTÉS

GÉOREX. — Parrainée par le Centre d'informations bournières des P.M.E.-P.M.L. cette société fera son entrée, le 24 mai prochain, sur le marché hors-cote de la Bourse de Paris. Spécialisée dans l'assistance technique pour les travaux d'exploration et de production de pétrole et de gaz, elle est doiée d'un capital de 8,7 millions de francs réparti entre plusieurs actionnaires, dont aucan ne détient la majorité. Géorar fonctionne en association entre le fondateur de l'entreprise, M. Francis Wiel, et des distributeurs indépendants de produits pétroliers (Marsot, Monteusy, Olle) avec la présence de certains groupes bancaires et financiers

INDICES QUOTIDIENS INDICES CERC : 125-1252) (INSEE, bear 196 : 31 déc. 1982) 16 mai 17 mai C\* DES AGENTS DE CHANGE (Başe 100 : 31 die. 1982) 16 mai Indice générai . . . . . . 126,1 17 mai 124,5

(Rombas, la SADE, la Banque de l'union européenne et Sodinnove). Géorex réalise un chiffre d'affaires annuel de 30 millions de francs environ et dégage un bénéfice net de 3 millions de francs, le dernier dividende distribué ayant été de 12 F net au titre de l'exercice 1981.

POMMERY ET GRENO. — En raison des bons résultats de l'extercice 1982 (un bénéfice net de 39,9 millions de franca, comprenant, toutefois, une plus-value de 37,99 millions de francs provenant de la vente de l'immeuble que la société possédait avenue George-V, à Paris, et un chiffire d'affaires de 170 millions de francs, en progression de 19 % sur l'année précèdente), cette entreprise de champagne va reprendre la distribution du dividende en proposant à ses actionnaires un montant de 10 F net par action majoré d'un avoir fiscal de 5 F (le dernier dividende distribution. POMMERY ET GRENO. - En raison

| "           | 200                                   |                  |                            |                                   | <b>71 1</b> 1    | <u> </u>        | <b>O</b> 011                             | .rh             | CHIL             | L                                  |                      |                 |                                           |                            | ~.                         |
|-------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| -           | VALEURS                               | %<br>Óu nom.     | % da<br>co <sub>spos</sub> | VALEURS                           | Cours<br>préc.   | Demier<br>cours | VALEURS                                  | Cours<br>préc.  | Dernier<br>cours | VALEURS                            | Cours<br>préc.       | Demier<br>cours | 17/5                                      | Émission<br>Frae incl.     | Rachat                     |
|             | 3%                                    | 25 15            |                            | De Dietrich                       | 317 30<br>123 20 |                 | Nevel Worms                              |                 | 107<br>56 10     | B. N. Mexique                      | 7 <u>25</u><br>39700 |                 | Sid                                       | CAV                        |                            |
|             | 5 %                                   | 38 30<br>71      | 1452                       | Delatende S.A.                    | 139 10           |                 | Nacolas                                  |                 | 310              | B. Regl. Internet<br>Berlow Rand   |                      | 23300           | Actions France                            | . 179 68 <sub>1</sub>      | 171 53                     |
| de          | 4 1/4 % 1963                          | 103 10           |                            | Deimae-Violjaux                   | 495              | 495             | Nodet-Gougis                             | . 59            | 61               | Bell Carada                        | 220                  | 218             | Actions livesties                         |                            | 224 88<br>254 45           |
| de          | Emp. N. Eq. 6 % 67 .                  | 115 80           | 5770                       | Dév. Rég. P.d.C (Li) .            | 119 20           |                 | OPB Paribus                              | . 100<br>89 50  | 99 90<br>89 50   | Blyscor                            |                      |                 | Addicato                                  | 298 10                     | 284 58                     |
| -0C         | Emp. 7 % 1973<br>Emp. 8,80 % 77       | 8890<br>108 80   | 8 679                      | Didot-Bottin                      | 255<br>337       | 266<br>337      | Optory                                   | 145             | 146              | British Petroleum                  | 54 50                |                 | AGF. 5000                                 | 205 90                     | 196.56                     |
| les         | 9.80 % 78/93                          | 85 40            |                            | Drag. Trav. Pub.                  | 205              | 204             | Pales Mouveauci                          | 294             | 290              | Br. Lambert                        | 373                  | 375             | Agrimo                                    | 311 47<br>211 04           | 297 35<br>201 47           |
| dir         | 8,80 % 78/96                          | 88               | 3 785                      | Due Lamothe                       | 233              | 231             | Paris-Orlánes                            | 101 50          |                  | Caland Holdings                    | 107 80               |                 | ALT.O                                     | 172.32                     | 164 51                     |
| ges<br>itre | 10,80 % 78/94<br>13,25 % 80/90        | 98 30<br>99      | 7 575<br>12 689            | Dunicp                            | 5 45<br>920      |                 | Part. Fin. Gest. ap<br>Pathá-Cináma      | . 215<br>160    | 210<br>163 60    | Canadian Pacific<br>Cockaril-Outra | 352<br>19            | 348<br>20       | Amérique Gestion                          |                            | 487 B6<br>227 G5           |
| ille        | 13,80 % 80/87                         | 100 80           |                            | East Vittel                       | 720              | 949<br>701      | Pathe Marconi                            | 93              | 91 20            | Cominco                            | 420                  | 416             | Capital Plus                              | 1151 45                    | 1151 45                    |
| œ           | 13,80 % 81/99                         | 100 70           |                            | Scan                              | 2090             | 2060            | Piles Wonder                             | . 53            | 90               | Commerchank                        | 850                  | 860             | CLP                                       | 743 01<br>268 17           | 709 32<br>256 01           |
| UT-         | 16,75 % 81/87<br>16,20 % 82/90        | 108 35<br>107 70 |                            | Economists Centre                 | 482              | 490             | Piper-Haidsieck                          | 259 90<br>182   | 264 80<br>129    | Countaukis                         | 13 20<br>691         | 699             | Cortext                                   | 884.98                     | 844 86                     |
| sés<br>rer  | 16 % juin 82                          | 106 96           |                            | Bectro-Banque<br>Bectro-Financ    |                  | 225<br>403      | Profile Tubes Est                        | 7 10            |                  | De Beers (port.)                   | 77                   | 85              | Credimer Croiss, Inmobil.                 | 348 60<br>312 05           | 332 79<br>297 90           |
| zel-        | E.D.F. 7,8 % 61 .                     | 135 10           |                            | Elf-Antangez                      | 169              | 168             | Prouvest ex-Lain.R.                      | 36 90           |                  | Dow Chemical                       | 317 50               |                 | Direkter                                  | 58577 50                   | 58402 29                   |
| •           | E.D.F. 14,5 % 80-92<br>Ch. France 3 % | 99 30<br>162     | 12 867                     | ELM Lebianc                       |                  | 638             | Providence S.A<br>Publicis               | 320<br>835      | 310<br>800       | Fernmes d'Azi                      | 700<br>79            | 692<br>74       | Drougt-France                             | 243 78<br>611 08           | 232 73<br>583 37           |
| ies<br>ous  | CNB Bques janv. 82 .                  | 100 40           |                            | Entrepôts Paris                   | 250 20<br>1248   | 250 20<br>1235  | Raff. Soci. R.                           |                 | 160              | Frostremer                         | 250                  | 240             | Drougt-Sécunté                            | 173 30                     | 165 44                     |
| <b>en</b> - | CNB Parbes                            | 100 35<br>100 25 |                            | Epargne de France                 |                  | 245             | Ressorts Indust                          | 94 90           |                  | Foseco                             | 0 40<br>21 50        |                 | Exergit                                   | 228 96<br>5634 98          | 216 67<br>5606 95          |
| à<br>iti-   | CNI janv. 82                          |                  |                            | Epeda OF                          | 1185             | 1150            | Ricques-Zan                              |                 | 1::::            | Gén, Belgique                      | 315                  | 308             | Engryne Associations .                    | 21845 24                   | 21779 90                   |
| же-<br>ти-  | l <sup>-</sup>                        |                  |                            | Escaut-Meuse                      | 285<br>470       | 285<br>480      | Risie (Ls)                               | 1070            |                  | Gevaert                            | 384 90               | ,               | Epergne-Cross.                            | 1256 28<br>380 18          | 1199 31<br>362 94          |
|             |                                       |                  |                            | Europ. Account.                   |                  | 31 70           | Rochelonage S.A.                         | 79              | 82 20            | Glesso                             | 137<br>318           | 133<br>310      | Epergre-Inter                             | 600 99                     | 573 74                     |
| ic          |                                       |                  |                            | Eternit                           | 250 50           | 250 50          | Rochette-Cappa Rosano (Fin.)             | 21 20<br>99     | 1970o<br>9880    | Grace and Co                       | 442                  | 430             | Epargne-Oblig                             | 161 35<br>769 33           | 154 03<br>734 44           |
| ่ 2         |                                       | Cours            | Demier                     | Feitz Potin                       | 889<br>113       | 920<br>123 c    | Rougier et Fils                          | 55              |                  | Grand Metropolitan .               | .62                  | 52              | Epergre-Valeur                            | 305 05                     | 291 22                     |
| WX.         | VALEURS                               | préc.            | COURS                      | Files-Fournies                    |                  | 305             | Rousselot S.A                            |                 | 412              | Gulf Off Caracta<br>Hartebeest     | 126<br>850           | 124<br>840      | Eurock Euro-Crossance                     | 7731 25<br>345 19          | 7380 68<br>330 49          |
| les         |                                       |                  |                            | Finalera                          | 82               | 82              | Sacer                                    | 56<br>89        | 56               | Honeywell inc.                     | 1090                 | 1130            | Fonciar investore                         | 554 09                     | 528 96                     |
| ent<br>ent  | interbeil (obl. conv.) .              | 185              | 187                        | FIPP                              | 84 50            |                 | Safio-Alcan                              | 159 50          | 165 50           | Hoogovan                           | B3 20                |                 | France-Gerantia                           | 254 52<br>377 37           | 249 53<br>360 26           |
| )E2-        | Acters Peugeot                        | 48 30            | 48                         | Frac                              | 229 50<br>1525   | 229 90<br>1620  | SAFT                                     | 141 40          | 142 40           | L C. Industries                    | 418<br>405           | 398<br>410      | FrObi. (cour.)                            | 389 17                     | 352 43                     |
| un a        | A.G.F. (St Cent.)                     | 336              | 334                        | Foracière (Cia)                   | 143 50           | 145             | SGE-SB                                   | 136 50<br>75    | 132<br>75        | Johannesburg                       | 1280                 | 1300            | Francic                                   | 217 78<br>206 89           | 207 90<br>197 51           |
| zz,<br>de,  | AGP. Vie                              | 3355<br>58       | 3347<br>55 70              | Fonc. Agache W                    | 71               | 73 80           | Selins du Midi                           |                 | 231              | Kubota                             | 13                   | 13 50           | l Facalisanca                             | 362 95                     | 345 49                     |
| le          | Air-Industrie                         | 14 90            |                            | Fonc. Lyanness Foncine            | 1280             | 1280<br>135     | Santa-Fé                                 |                 | 167              | Letonia                            | 247<br>646           | 237 10          | Fractiver                                 | 54490 80<br>497 06         | 54354 91<br>474 52         |
|             | Alfred Herica                         | B4               | 84 90                      | Forges Gueugnon                   | 13               | 12 96           | Sevoisienne (M)                          | 51 60<br>91     | 51<br>88         | Marke-Spencer                      | 32                   |                 | Gest Rendement                            | 451 30                     | 430 84                     |
| <u></u>     | Allobroge<br>Azdré Routière           | 376<br>35 10     | 376<br>40 40               | Forges Strasbourg                 | 131              | 130 50          | SCAC                                     | 224 80          | 226              | Mineral-Ressourc                   | 56<br>120            | 56              | Gest. Sél. France<br>Haussessans Otofic   | 319 16<br>1154 61          | 304 69<br>1102 25          |
| i           | Applic, Hydraul.                      | 240              | 241                        | France LA.R.D.                    | 120<br>116       | 123<br>115      | Selfier-Lablanc                          | 209             | 207 50           | Neteral-nessourc                   | 496                  | 115 20<br>506   | Honora                                    | 532 33                     | 508 19                     |
| 4           | Arbel                                 | 41               | 42.70                      | France (Le)                       | 501              | 495             | Sensile Madeuge<br>S.E.P. (M)            | 155             | 150              | Noranda                            | 208                  | 203             | I.M.S.LIndo-Satz Valents                  | 317 13<br>580 34           | 302 75 (<br>554 02 (       |
| 2           | Artois                                | 331              | ]···:                      | Frankai                           | 130              |                 | Serv. Equip. Veh                         | 83 50<br>44 80  | 83 50<br>44 10   | Olivetti                           | 17                   | 17              | Ind transite                              | 11462 76                   | 11462.75                   |
| 8           | At. Ch. Loire                         | 22 10<br>14 50   |                            | Fromegaries Bel                   | 475              | 485             | Sci                                      | 50              | 49 80            | Pakhoed Holding                    | 185<br>950           | 179             | Intercible                                | 9944 43                    | 9493 49                    |
| 4           | Bain C. Monaco                        | 80               | 79                         | From Paul Renerd<br>GAN           | 300<br>668       | 290<br>885      | Second                                   | 196 80          | 196 80           | Pfizer Inc.                        | 807                  | 795             | Interselect Franca<br>Intervalents Indust | 233 73<br>350 22           | 223 13<br>334 34           |
| 8           | Banania                               | 402              | 410                        | Gaumont                           | 541              | 543             | Sintra-Alcatel Sinvern                   | 600<br>129      | 585<br>125 BÔ    | Phoenix Assuranc                   | 36 30                |                 | levest Obligation                         | 11354 72                   | 11332 06                   |
|             | Banque Hypoth. Eur.                   | 331<br>273       | 332                        | Gezet Eaux                        | 910              | 920             | Siph (Plact, Hévéss)                     | 185             | 185              | Proctor Garrible                   | 10,80<br>557         | 546             | Invest. St Honori                         | 625 38<br>108034 35        | 597 02<br>108034 35        |
| -           | B.N.P. Intercontin                    | 93 60            | 89.85                      | Generain<br>Gér, Arra, Hold       | 130<br>30 30     | 131 90<br>30 20 | Slimineo                                 | 362             | 365              | Ricoh Cy Ltd                       | 31 30                |                 | Undition Expansion                        | 554 60                     | 529 45                     |
| 4           | Bénédictine                           | 1165             | 1118                       | Gerland (Ly)                      | B49              | 635             | SMAC Acidroid<br>Sofal financièm         | 173 80<br>313   | 172 90<br>303    | Rolinco                            | 995                  | 978             | Leffice-Colg                              | 164 95<br>129 54           | 197 36<br>123 67           |
|             | Bon Marché                            | 55<br>335        | 58                         | Gévelot                           | 93               | 79 10           | Soflo                                    |                 | 168 80           | Robecto                            | 1000                 | 990<br>69 60    | Leftine-Rend                              | 186 63                     | 178 17                     |
|             | Bonie                                 | 335<br>450       | 325<br>432                 | Gr. Fin. Constr                   | 170 10<br>101 10 | 170 30<br>105   | Soficoni                                 | 341 50          | 345              | S.K.F. Aktoeholog                  | 203                  | 198             | Laffitte-Tokyo<br>Linn-Associations       | 694 03<br>10181 92         | 862 56<br>10181 92         |
| 8           | Cambodge                              | 163              | 163                        | Gds Moul. Corbeil                 | 242              | 242             | S.O.F.LP. (M)<br>Sofragi                 |                 | 90 50<br>695     | Sperry Rand                        | 364 50               | 349             | Livret contaieulle                        | 425 48                     | 405 19                     |
| 8           | CAME                                  | 106              | 102 a                      | Groupe Victoire                   | 390              | 390             | Sogepel                                  | 220             |                  | Steel Cy of Can<br>Stilfontein     | 186<br>200           | 198             | Monacic                                   | 58470 81<br>424 05         | 58470 81<br>464 82         |
| <u> </u>    | Campenon Bern                         | 156<br>210       | 160<br>210                 | G. Transp. Incl                   | 125              | 125 30          | Soudure Autog                            | 92 80           | 92               | Sud Allemettes                     | 258                  |                 | Natio -Assoc                              | 20789 66                   | 20748 16                   |
| 2           | Carbone-Lorraine                      | 50               | 48 60                      | Huard-U.C.F                       | 42<br>35         | 42<br>36 40     | S.P.E.G                                  | 93<br>175       | 90<br>178 90     | Termsco                            | 355                  |                 | NatioEpargos<br>Natiointer                | 11278 06<br>835 21         | 11165 40<br>797 34         |
| <u> </u>    | Carneud S.A                           | 93 90            |                            | Hydro-Exergie                     | 82               | 82              | S.P.L                                    | 152             | 150              | Thom EMI<br>Thyssen c. 1 000       | 70<br>298 60         |                 | Mario-Pleasants                           | 56018 50                   | 5601B 50                   |
| - 1         | Caves Roquetort<br>C.E.G.Frig         | 600<br>130       | 618<br>130                 | Hydroc St Denis                   | 50 30            | 51              | Spie Bedignottes                         | 168 90          | 169              | Toray indust. inc                  | 16 40                | 16 20           | MenioValeurs<br>Oblisem                   | 434 02<br>148 92           | 414 34<br>142 17           |
|             | Centen, Blanzy                        | 800              | 679                        | Imeniado S.A                      | 171<br>121       | 173<br>116 70   | Starni                                   | 251<br>238      | 251<br>238       | Vieille Montagne                   | 520                  |                 | Pacifique St-Honoré                       | 365 06                     | 349 46                     |
|             | Centrest (Ny)                         | 118              | 118                        | immobal                           | 225              | 225             | Tattinger                                |                 | 430              | Wagone-Lits                        | 382<br>96            | 388.50<br>97.10 | Paribes Epargus<br>Paribes Gustion        | 10854 36<br>484 27         | 10821 08<br>462 31         |
| on ise      | Carabeti                              | 64 50            |                            | immobanqse                        | 381              | 380             | Testut Asquites                          | 23              | 25               |                                    |                      |                 | Patrimoine Retraite                       | 1034 62                    | 1014 33                    |
|             | C.F.S                                 | 110<br>550       | 110<br>550                 | immob. Marseile<br>immofice       | 1325<br>312      | 1331<br>312     | Thems at Made                            | 50<br>29 80     | 49<br>27 70      |                                    |                      |                 | Phonix Placements<br>Pierre Investiss     | 215 10<br>386 46           | 214 (3<br>368 94 (         |
|             | CEIB                                  |                  |                            | Imp. G-Lang                       | 312              |                 | Tour Effel                               | 302             | 314              | SECOND                             | RAAD                 | rué             | Province Investiga                        | 240 99                     | 230 06                     |
|             | C.G.Maritima                          | 12               | 11 50o                     | industrielle Ce                   | 805              | 605             | Trailor S.A                              | 200             | 200              | CLOOKE                             | IAIN TI              | OI IL           | Randers, St. Honoré<br>Sécar, Mobilies    | 10823 19<br>370 89         | 10769 34<br>354 07 (       |
|             | C.G.Y                                 | 80<br>360        | 80,                        | interbeil (act.)                  | 291 50<br>67     | 292<br>86       | Uffiner S.M.D                            | 116             | 116<br>161 50    |                                    |                      | 1               | SELECTATE TOTAL                           | 10901 80                   | 10820 55                   |
| i           | Chembourcy (M.)                       | 1156             | 1200                       | Kinta S.A                         | 581              | 581             | Unibeil                                  | 408             | 400              | A.G.PR.D                           | 750<br>1 45          | 750  <br>142    | Seec. Mistall. Div                        | 293 65<br>158 41           | 290 33<br>149 32           |
| 000.        | Champex (Ny)                          | 120              |                            | Lafitte-Beil                      | 229              | 236             | Unidel                                   | 100 50          | 100              | Merin Immobilier                   | 1720                 | 1715            | Silect, Val. Franç                        | 171 88                     | 164 09                     |
| 10<br>25    | Chim. Gde Paroisse .<br>C.I. Macitime | 51 10<br>310     |                            | Lambert Frères                    | 35               | 34 10           | U.A.P                                    | 553<br>42 40    | 551<br>43        | Métallurg, Missilon                | 147                  | 147             | SF1 ft. et étr                            | 397 09                     | 379 08                     |
| le          | Ciments Vicat                         | 212              |                            | Lampes                            | 125<br>59        | 120<br>60       | Union Habit,                             | 205             | 197              | M.NLB                              | 320<br>1200          | 316<br>1190     | Scaw 5000                                 | 434 90<br>175 25           | 415 18<br>167 30           |
| عل          | Citram (B)                            | 126              | 126                        | Labon Cia                         | 395              | 39E             | Un. ionsa. France                        | 213             | 213              | Sodesho                            | 1629                 | 1600            | Straffacca                                | 292 74                     | 279 47                     |
|             | Clause                                | 304              |                            | Litie Bonnières                   | 260              | 251             | Un. led. Crédit<br>Vincey Bourget (Ny) . | 320 20<br>10 65 |                  | Softes                             | 216                  | 216             | Silvensmite                               | 274 87<br>196 04           | 262 41<br>187 15           |
| _           | CL MA (FrBail)<br>CIMM Mer Madag      | 350<br>5 60      |                            | Locabail framob<br>Loca-Expansion | 385<br>143       | 378<br>146      | Asser                                    | 50 10           | 47 20            | Rodameo !                          | 452                  | 445             | Shinor                                    | 318 95                     | 304 48                     |
| <b>6</b> -  | Cochery                               | 59               |                            | Localinancière                    | 184 90           | 185             | Waterman S.A                             | 179             | 185              | Hors                               | -COTA                |                 | STE                                       | 704 78<br>954 07           | 672 05<br>910 81           |
|             | Cofradel (Ly)                         | 400              |                            | Locatel                           | 329              | 326             | Brass, du Maroc<br>Brass, Ouest-Afr      | 140<br>23       |                  |                                    |                      |                 | Spinouest                                 | 392 09                     | 374 31                     |
|             | Cogili                                | 200<br>326 ·     |                            | Lordex (Ny)                       | 116<br>295       | 287             | POST VOISITIES!                          | ا دے            |                  | Alser                              | 171                  |                 | Sogepergne                                | 311 32<br>760 83           | 297 20<br>726 31           |
| nt<br>ir    | Corniphos                             | 155              |                            | Luchaire S.A.                     | 109 80           | 108             | Étran                                    | gères           |                  | Cellulose du Piz                   | 15 85<br>330         | 320             | Segretar                                  | 957 92                     | 914 48                     |
| ri-         | Comp. Lyon-Alens.                     | 155              | 160                        | Magasias Uniprix                  | 58 90            | 60              |                                          | -               |                  | F.S.M. (Li)                        | 70                   |                 | Sciel Invetes.                            | 417 34<br>297 34<br>217 43 | 398 42<br>283 86<br>207 56 |
|             | Concords (La)                         | 260              | 260                        | Meanent S.A                       | 49 50            |                 | AEG I                                    | 260             |                  | I = IA                             | at l                 | _               |                                           | 217.42                     | 207 56                     |

| Valeurs françaises                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Consiptos                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gesies Unip<br>grent S.A.<br>ritimes Part<br>rocaine Cie<br>rseille Créd.<br>tal Déployé<br>H.                      | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alcan Alum                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 | Copa<br>F.B.M<br>La M.<br>Petrol<br>Pronu<br>Roras<br>Sabl. I<br>S.K.F.<br>S.P.R<br>Total<br>Ufines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | idé de pro                                                                                                                 | 33 7 6 6 43 15 58 12 13 1 11 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                              | 156   156   Uniqueticm   Uniqueticm   University   Uniquetical Unique   Uniqu |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | 417 34 386 42 297 34 283 86 217 42 207 56 575 35 549 30 545 50 152 030 6 872 91 833 33 1571 30 1519 63 333 337 31 10541 53 10063 51 118915 51119795 71 653 677 624 03                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compas                                                                                                                                                                                                   | mers cours. De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ens de de                                                                                                                        | Promise COURTS                                                                                                                                                                                                                         | Ci figurer<br>Demier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Compt.<br>Promier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compet<br>esson                                                                                                                                                                                                                                 | in dans la prem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours                                                                                                                                                | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                | Demier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Compt.<br>Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Compensation                                                                                                        | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cours<br>prácád.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Premier coers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Demier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                    | Compt.<br>Premier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Compan-<br>sation                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours<br>priotic                                                                                                           | Prentier<br>cours                                                                         | Densier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Compt.<br>Premier                                                                                                                                                                                                                | Compan<br>sation                                           | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Premier cours                                                                                                                                                                                                                                      | l'après-<br>Denier<br>coats                                                                                                                                                      | Compt. Premier                                                                                                                                                                                                             |
| 1887<br>3235<br>580<br>440<br>325<br>55<br>177<br>780<br>285<br>217<br>440<br>205<br>335<br>240<br>610<br>1380<br>168<br>245<br>240<br>610<br>1780<br>1780<br>1780<br>1780<br>1780<br>1780<br>1780<br>17 | 4.5 % 1972 C.R.E. 3 % Agence Hexate Ar Liquide Als. Superm. Al. S.P.I. Absthoon-Asi, Assured Applic. 982 Ball-Investing. Co. Bancaire Ball-Equipern. Ball-Equipern. Ball-Equipern. Ball-Equipern. Ball-Equipern. Ball-Equipern. Ball-Equipern. Ball-Investing. Co. Bancaire Ball-Investing. Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 688<br>473<br>302<br>55<br>168<br>715<br>280<br>2212<br>285<br>455<br>455<br>455<br>455<br>455<br>455<br>115<br>115<br>115<br>11 | 1256<br>5473<br>5473<br>302<br>710<br>212<br>270<br>212<br>251<br>208<br>435<br>103<br>113<br>105<br>113<br>105<br>113<br>105<br>113<br>105<br>113<br>105<br>113<br>105<br>113<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105 | 2040<br>20260<br>20260<br>2076<br>2076<br>2076<br>2076<br>2076<br>2076<br>2076<br>2076<br>2076<br>2076<br>2076<br>2076<br>2076<br>2076<br>2076<br>2076<br>2076<br>2077<br>2076<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077<br>2077 | 2021<br>3243<br>470 10<br>302<br>54 30<br>165<br>54 30<br>165<br>54 30<br>269 c<br>212<br>269 c<br>212<br>269 c<br>251 10<br>251 10 | 660<br>670<br>910<br>1879<br>18<br>85<br>310<br>145<br>950<br>936<br>336<br>936<br>936<br>936<br>147<br>163<br>147<br>163<br>147<br>163<br>147<br>163<br>147<br>159<br>1890<br>950<br>950<br>950<br>950<br>950<br>950<br>950<br>950<br>950<br>9 | Europe n° 1 Facoro Fichet-basche Fineschel Geringen Gal. Latinyette Geringen Gal. Latinyette Heines (Latinyette Latinyette Leurope Heines M. Latinyette Leurope (Latinyette Localizate Localizate Localizate Localizate Localizate Localizate Localizate Localizate Maiss. Phénis Majorates (Lyt) Manuchin Mary. Wondel Merriel — (obt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 628<br>632<br>880<br>167 40<br>165<br>19 50<br>330<br>147<br>1005<br>355<br>310<br>370<br>370<br>370<br>370<br>370<br>370<br>370<br>370<br>370<br>37 | 81<br>326<br>146<br>1010<br>350<br>307<br>1054<br>53<br>241<br>53<br>241<br>150<br>150<br>100<br>140<br>305<br>207<br>1039<br>247<br>550<br>40 70<br>425<br>230 50<br>500<br>866<br>865<br>865<br>866<br>865<br>866<br>866<br>866<br>866<br>866 | 81<br>325 50<br>145<br>1010<br>350<br>350<br>350<br>324 20<br>53<br>243<br>318<br>680<br>1100<br>154<br>180 50<br>140<br>320<br>275<br>305<br>220 50<br>1038<br>240 50<br>240 50 | 608<br>675<br>871<br>167<br>185 70<br>20<br>81<br>329 50<br>145<br>990<br>350<br>350<br>313<br>1055<br>326<br>672<br>1090<br>152 50<br>150<br>137 20<br>314<br>306<br>137 20<br>314<br>307<br>11039<br>233 50<br>407 70<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>422<br>423<br>424<br>426<br>427<br>427<br>428<br>429<br>421<br>421<br>421<br>422<br>423<br>424<br>426<br>427<br>427<br>428<br>428<br>429<br>429<br>420<br>420<br>420<br>421<br>421<br>422<br>423<br>424<br>426<br>427<br>427<br>428<br>429<br>429<br>420<br>420<br>420<br>420<br>420<br>420<br>420<br>420 | 113 405 476 180 196 38 93 187 320 188 22 350 108 2280 1080 2285 110 1000 380 142 1300 167 380 470 315 15 28 125 136 | Pressen Ctri Préssen Sic. Préssen Sic. Primagez Primagez Primages | 113 50 381 555 179 555 179 55 179 55 129 55 179 55 179 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 129 55 | 380<br>549<br>178<br>197 50<br>42<br>42<br>106 80<br>186 80<br>181 50<br>88 50<br>331 16 50<br>298<br>116 50<br>298<br>107<br>255<br>262<br>272<br>543<br>286<br>107<br>286<br>850<br>107<br>1240<br>147<br>1240<br>147<br>1240<br>147<br>1240<br>147<br>1240<br>147<br>1240<br>147<br>1240<br>147<br>1240<br>147<br>1240<br>147<br>1240<br>147<br>1240<br>147<br>148 80<br>168 50<br>105 105<br>126 10<br>126 10<br>140<br>140<br>140<br>140<br>140<br>140<br>140<br>1 | 114<br>390<br>550<br>178<br>197<br>50<br>42<br>197<br>50<br>187<br>336<br>188<br>50<br>131<br>50<br>188<br>50<br>1724<br>286<br>50<br>177<br>177<br>177<br>177<br>177<br>177<br>188<br>102<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105 | 114<br>385 20<br>541<br>176<br>196<br>42<br>104 80<br>185 30<br>336<br>129<br>88 50<br>225 10<br>1070<br>725<br>285 10<br>1070<br>346<br>101 30<br>346<br>101 30<br>346<br>101 30<br>346<br>101 30<br>346<br>101 30<br>346<br>101 30<br>340<br>141 1226<br>103 105<br>107 1 | 1240<br>184<br>305<br>400<br>745<br>184<br>530<br>235<br>415<br>435<br>276<br>1010<br>590<br>75<br>205<br>30                                                    | Vallourue V. Cicquot P. V. Cicquot P. V. Viniori. V. Cicquot P. V. Viniori. L. Gabrian Amas Inc. | 648<br>80 50<br>229 50<br>32 40<br>550                                                                                     | 652<br>82 50<br>228<br>31 80<br>554                                                       | 343<br>436<br>705<br>190<br>575<br>325 10<br>478<br>550<br>256<br>313<br>1020<br>659<br>81<br>234<br>31 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89 05<br>1346<br>637<br>1039<br>270<br>520<br>225<br>1173<br>569<br>517<br>565<br>569<br>517<br>486<br>1282<br>187<br>339 90<br>438<br>710<br>187 10<br>632<br>1026<br>646<br>80 85<br>80 85<br>80 85<br>80 85<br>80 85<br>80 85 | •                                                          | Norsk Hydro . Petrofina  Philip Morris . Philip Morris . Philips . Pres Brand . Présadent Staya . Quirmès . Randfontein . Royal Dutch . Royal Dutch . St Helene Co . Schlenberger . Stall transp . Sement A.G . Sony . T.D.K . Uniferer . Uniferer . Unit . Yechs . | 378 80<br>588<br>852<br>820<br>299 80<br>19650<br>538<br>1035<br>6158<br>508<br>158<br>508<br>1294<br>1623<br>412<br>480<br>73 10<br>1290<br>145<br>153<br>73 10<br>1290<br>145<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>29<br>440<br>440<br>430<br>145<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>15 | 142 20<br>1078<br>48<br>380<br>58 90<br>835<br>811<br>300 30<br>19500<br>520<br>1031<br>589<br>165<br>503<br>571<br>1800<br>404<br>84 60<br>435<br>426<br>71 50<br>1295<br>165<br>163<br>164<br>596<br>663<br>1164<br>596<br>548<br>421 50<br>3 25 | 19500<br>520<br>1027<br>595<br>155<br>575<br>155<br>575<br>1300<br>8402<br>84 50<br>440<br>71 50<br>1293<br>144<br>193<br>683<br>683<br>685<br>1170<br>805<br>553<br>421<br>3 34 | 69<br>141<br>1076<br>49<br>380<br>59 40<br>830<br>59 40<br>825<br>515<br>1025<br>610<br>154<br>483<br>580<br>1026<br>1154<br>483<br>580<br>400 10<br>85 90<br>400 10<br>85 90<br>426<br>70 70<br>1305<br>143<br>194 90<br> |
| 695<br>110<br>169                                                                                                                                                                                        | Club Méditer<br>Codetal<br>Colimeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 812<br>113 60<br>163                                                                                                             | 912<br>114 30<br>163                                                                                                                                                                                                                   | 812<br>114 30<br>163<br>225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800<br>114 30<br>163<br>225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1420<br>790<br>606<br>850                                                                                                                                                                                                                       | Matra<br>Michelin<br>— {obl.}<br>Midi (Cie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1345<br>738<br>608<br>902                                                                                                                            | 730<br>730<br>608 50<br>888                                                                                                                                                                                                                     | 1390<br>748<br>608 50<br>898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1331<br>730<br>608 50<br>885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 350<br>200<br>695<br>131                                                                                            | Selimeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 354 20<br>215 50<br>711<br>138 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 365<br>220<br>700<br>133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 356<br>219 90<br>700<br>133                                                                                                                                                                                                                        | 355<br>220<br>700<br>132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 | TE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | _                                                                                         | <del>- + '</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | urs des e<br>Aux Guich                                                                                                                                                                                                           |                                                            | MAR                                                                                                                                                                                                                                                                 | CHÉ L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
| 215<br>130<br>300<br>455                                                                                                                                                                                 | Compt. Entrepr.<br>Compt. Mod.<br>Créd. Foncier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131<br>287<br>534                                                                                                                | 131 50<br>279<br>531                                                                                                                                                                                                                   | 131 50<br>279<br>531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 131<br>277<br>539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 112<br>46<br>1020                                                                                                                                                                                                                               | Mines Kuli (Stal) .<br>M.M. Pesarroya<br>Mode Hosnessy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119<br>44<br>1220                                                                                                                                    | 118 10<br>42 80<br>1219                                                                                                                                                                                                                         | 42 80<br>1220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118 10<br>42 05<br>1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230                                                                                                                 | State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 857<br>365<br>244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 851<br>375<br>245<br>113                                                                                                                                                                                                                           | 638<br>375<br>240<br>111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 | HÉ OFFICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | préc.                                                                                                                      | 17/                                                                                       | 5 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 200                                                                                                                                                                                                                            | /ente<br>7 600                                             | MONNAIES<br>Or Sin útilio an ba                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ED   P                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | 17/5<br>104700                                                                                                                                                                                                             |
| 215<br>383<br>46<br>160<br>259<br>720<br>890<br>850<br>38<br>765<br>305<br>149<br>1080<br>220<br>430                                                                                                     | Crédit F. Immi. Crédit Nat. Creson-Loire Crouset C.S. Saupiquet Decrari-Savio Decrari-Savio Doctor D | 225<br>395<br>44 50<br>143<br>255<br>763<br>643<br>649<br>41 80<br>759<br>251 40<br>174<br>188<br>1280<br>1290<br>1239 90        | 220<br>400<br>44<br>140<br>250<br>771<br>338<br>322<br>42<br>20<br>440                                                                                                                                                                 | 220<br>440<br>44<br>140<br>250<br>250<br>257<br>778<br>532<br>42 50<br>730<br>50<br>170 50<br>188<br>285<br>285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 408<br>44 50<br>137 20<br>250<br>757<br>650<br>540<br>41 40<br>726<br>291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84<br>330<br>179<br>11 50<br>48<br>285<br>71<br>510<br>185<br>796<br>120<br>1500<br>48                                                                                                                                                          | Mort. Luroy-S. Modifinat Mortinat Morti | 80<br>342<br>192 50<br>10 90<br>54 30<br>301<br>74 50<br>516<br>158<br>825<br>133<br>1665<br>50                                                      | 485<br>82<br>343<br>191<br>10 90<br>54<br>301<br>73<br>515<br>155<br>155<br>127<br>133<br>1862<br>48 90<br>137 50                                                                                                                               | 1470<br>485<br>82<br>341<br>191 50<br>10 90<br>53 10<br>301<br>73<br>516<br>156 20<br>877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1470<br>476<br>81 40<br>349 50<br>187 20<br>11<br>53<br>301<br>72 10<br>513<br>155<br>811<br>1952<br>50<br>134 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 305<br>270<br>280<br>280<br>1050<br>139<br>198<br>235<br>1620<br>185<br>440<br>190<br>1 38                          | Stis Resignal Segurap Segurap Segurap Segurap Segurap Teles Lusenec Teles Lusenec Teles Gestal - (obl.) T.R.T. 11 LF.B. 1115. U.C.B. 1115. U.C.B. 1115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 809<br>311<br>280<br>300<br>327<br>005<br>141<br>189<br>239<br>700<br>180 50<br>438 50<br>210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 795<br>308 50<br>278<br>296<br>318<br>1002<br>141 10<br>185 80<br>237<br>1670<br>179<br>438<br>208 60<br>1 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 812<br>310<br>279<br>294 50<br>321<br>002<br>141 10<br>184 90<br>237<br>670<br>179<br>438<br>208 60<br>1 41<br>203                                                                                                                                 | 788<br>305<br>273<br>290 50<br>312<br>985<br>140<br>182 20<br>233 40<br>1670<br>180<br>436<br>154<br>1 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Allemagri<br>Belgique<br>Pays Bas<br>Danamar<br>Norvège<br>Grande II<br>Grèce II II<br>Saisse II I<br>Suide III<br>Autriche<br>Espagne<br>Portugal<br>Canada II | ne (100 DM) (100 F) (100 F) (100 M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301 30<br>15 07<br>267 74<br>84 60<br>104 30<br>11 58<br>8 84<br>5 056<br>363 68<br>96 90<br>42 81<br>5 37<br>7 52<br>6 03 | 0 300<br>9 15<br>0 267<br>0 267<br>0 164<br>104<br>11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 740 25<br>5071 3<br>7440 21<br>1420 8<br>1535 16<br>1535 16<br>1535 16<br>1535 16<br>1537 1850 36<br>1537 1510 1638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92   3<br>14 500   58<br>80   2<br>11 200   8<br>250   4 847   51   3                                                                                                                                                            | 312<br>15 800<br>279<br>88<br>107<br>12<br>10 250<br>5 300 | Or fin ien finged Price française ( Price française ( Price française ( Price française) Price française ( Price française) Price de 20 doit Price de 10 doit Price de 5 doiter Price de 5 doiter Price de 5 doiter                                                 | 20 fr)<br>(10 fr)<br>(a)<br>(a)<br>(a)<br>(a)<br>(a)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34<br>20<br>43                                                                                                                                                                                                                                     | 04850<br>700<br>400<br>591<br>548<br>325<br>305<br>352<br>50<br>380<br>380                                                                                                       | 104700<br>700<br>685<br>649<br>820<br>3905<br>2052 50                                                                                                                                                                      |

IDÉES

2. DÉFENSE : « L'ambiguité, fille de l'er-reur », par Jean Daridan ; « Un relâchement de la recherche », per Arthur Paecht; « 830 milliards ? », per

ÉTRANGER

3. LA FIN DU SOMMET FRANCO-ALLEMAND.

- AUTRICHE : M. Fred Sinowatz est chargé de former un gouve de coalition socialo-libéral.

Après la signature de l'accord israélo-

5. PROCHE-ORIENT

G. ASEE INDE : la visite de M. Arkhipov a illustré le caractère privilégié des relations

7. AMÉRIQUES ÉTATS-UNIS : Washington se félicite que Moscou ait accepté des négocia-tions en vue d'un accord céréalier à

7. AFRIQUE

**POLITIQUE** 

8. Le Sénat adopte quinze projets de loi. 8-9. La visite de M. Lemoine en VUE : « La vocation à l'indépendance », par Alain Vivien et Linne

10. Les travaux de l'Assemblée nationale.

SOCIÉTÉ

14. ÉDUCATION : la contestation étu-

14-15. MÉDECINE : les étudients décident de poursuivre leur grève iusou'au 25 mai.

16. SCIENCES : la mort d'André Duporit-

16. HISTOIRE. - LU: Bourgeois et Gentilhomme, de Georges Huppert. AÉRONAUTIQUE.

18. LETTRES.

**ARTS ET SPECTACLES** 

19 à 21. LE 36° FESTIVAL DE CANNES :

22. FORMES. LINE SÉLECTION.

25 à 27. Programmes des spectacles 28. COMMUNICATION : presse et radio à

Montpellier. **ÉCONOMIE** 

29 à 33. FORMATION PROFESSION-NELLE : des projets aux réalités. 37. AGRICUII TURE - réactions sans illusion après l'accord sur les prix.

38-39. CONJONCTURE: le rapport annuel de la Banque de France;

M. Barre tel qu'en lui-même... FISCALITÉ. – Les prélèvements de mai, juin et juillet : des exonérations sont prévues pour les nouveaux inva-

lides et certains chômeurs. 42. SOCIAL : la grève nationale d'« au moins une heure » de F.O. devrait rassemblements en province.

RADIO-TÉLÉVISION (27) INFORMATIONS « SERVICES » (18):

La mode; Météorologie; Carnet (17); Programmes des spectacles (25 à 27) ; Mar-

chés financiers (43). ● Le prix Albert-Londres 1983 a été décerné mardi 17 mai, au pre-

mier tour de scrutin, à M. Patrick Meney, journaliste à l'Agence France-presse, pour un dossier comprenant un ouvrage sur « la Klepto-cratie en U.R.S.S. » et dix années de reportages. Agé de 35 ans, Patrick Meney, après avoir travaillé à Nicematin, entre à l'A.F.P. en 1973 au bureau de Dijon, où il couvre notamsançon, avant de partir pour Rome en 1974, puis Moscou en 1980. Rentré au siège, il est nommé à la rédaction en chef au début de 1983.

Le manéro da « Monde » daté 18 mai 1983 a été tiré à 502 362 exemplaires

MARIUS ET JANETTE

TERRASSE PLEIN AIR ns - Bouillabaisse - Bourride Loup grillé au fenouil et toutes les spécialités provence Dejeuners servis jusqu'à 14 h 30 et diners jusqu'è 23 h.

F./dimenche son et kundi av. George-V - 723-41-88 et 723-84-36

ABCD

#### LA PRÉPARATION DU CONGRÈS DU P.S.

#### L'élaboration d'un texte commun des « mitterrandistes » reste difficile

du courent A (mitterrandiste) du parti socialiste se sont réunis mardi 17 mai à Paris, pendant cinq heures environ, afin d'examiner, une nouvelle fois, la possibilité de présenter une contribution commune à tous les membres de ca courant, dans la perspective du congrès de Bourgen-Bresse, prévu à la fin du mois d'octobre. Un groupe de travail de douze personnes a été chargé de continuer ces travaux. Les « contri-butions », textes préparatoires aux débats et qui sont susceptibles d'être transformées en motions soumises au vote des délégués au congrès, doivent être déposées avent le 30 mai.

Ce groupe de travail s'efforcera de ser la synthèse entre les points de vue exprimés notamment par le amis du premier secrétaire, M. Lionel Jospin, d'une part, et ceux de M. Pierre Joxe, président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale. d'autre part. Il poursuivra cette tâche difficile sur la base du document ca-dre élaboré par MM. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale et Jean Pronteau, membre du secré-tariat national du P.S. Ce document, devenu « schéma de contribution » après modifications, a été présenté le samedi 7 mai aux membres du cou-rant A réunis à Créteil (le Monde du

La thèse qu'il développe sur le rôle du parti socialiste pareît difficilement conciliable avec celles exposées par deux collaborateurs de M. Joxe qui ont remis à la direction du parti un texte très critique sur le fonctionnement du P.S. et la manière dont il a rempli sa mission depuis l'acce de la gauche au pouvoir (le Monde du

Une soixantaine de responsables 10 mai). M. Paul Quitès, membre du secrétariat national, a soumis a ses amis un document sur ce sujet dans lequel il insiste, comme l'avait fait avant lui M. Jospin, sur la transformation éventuelle du P.S. en parti de masse. La réunion du 18 mai a confirmé qu'il sera délicat de trouver un terrain d'entente sur le rôle du En outre, M. Lionel Jospin a claire-

ment exprimé son souci d'éviter que des sujets importants sur lesquels des divergences se sont exprimées randistes - la politique économique et l'Europe notamment - soient «évacués» dans des contributions annexes. Le refus d'une telle méthode, exprimé par le premier secrétaire, vise nettement les amis de M. Joxe. M. Christian Goux, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, dont les économique divergent profondément de celles mises en œuvre actuelle ment par le gouvernement, a. en effet, rédigé son propre texte sur ces

Au terme de cette réunion - la quatrième organisée par le courant A pour préparer le congrès - les participants se sont mis d'accord sur la méthode de travail du groupe des douze. Ce groupe tentera d'élabore berait tous les sujets de discussion importants, étant entendu que les contributions annexes ne porteraient que sur des questions moins sensi bles, telles que la jeunesse ou l'éducation, par exemple.

J.-Y. L.

#### LA PRÉPARATION DU IXº PLAN

#### **Certains parlementaires socialistes** voudraient que le débat soit reporté Le conseil des ministres devait

dopter, ce mercredi 18 mai, le texte définitif du rapport accompagnant la première loi du Plan après son examen par le Conseil économique et social. Le gouvernement a suivi les avis de la Chambre économique en renforçant le texte sur la partie agricole, notamment dans le chapitre intéressant les choix du IXº Plan. De même insiste-t-il plus ouverteen ce qui concerne les P.P.E. (pro-grammes prioritaires d'exécution).

La référence à l'artisanat est également mieux précisée dans le texte adopté par le conseil des ministres. En revanche, le gouvernement n'a pas suivi le Conseil économique et social dans sa démande d'ajouter le logement à la liste des P.P.E. Mais il a modifié le programme d'action prioritaire nº 5 en lui donnant une tournure plus marquée en faveur de

Le projet de loi doit être déposé immédiatement sur le bureau de l'Assemblée nationale. M. Le Gar-

libyen quittera définitivement Bangui samedi prochain 21 mai pour regagner Tripoli, a-t-on appris mercredi 18 mai dans la capitale centrafricaine. Le gouvernement centrafricain a été informé officiellement de cette décision par le res-ponsable du contingent libyen, au cours de la cérémonie de clôture du stage de formation de soldats centrafricains, mardi, au camp d'entraînement du « PK-22 », près de Bangui, Cinquante hommes de troupe choisis par les autorités militaires de la République centrafricaine avaient suivi pendant près de six mois une formation militaire complète dans le domaine du pilotage des blindés. Le contingent libyen, composé d'environ cinquante-six hommes, était arrivé à Bangui le 20 octobre 1982. ~ (A.F.P.)

• Le premier séminaire sur la pensée ismaélienne, organisé en France, se tiendra du samedi 21 au lundi 23 mai, au centre culturel les Fontaines, à Chantilly. Il est destiné à un public non spécialiste intéressé par l'islam spirituel et ses écoles chiites ismaéliennes. Pour s'inscrire, s'adresser à la Société d'études ismaéliennes, 147, bd Raspail, 75006 Paris, 326-74-10.

 Bénéfices pour Air Afrique La compagnie multinationale Air Afrique a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 102,77 milliards de francs C.F.A. (environ 2.05 milliards de francs français), en progression de 19,2 % sur 1981. Elle annonce un benefice de 68,59 millions de francs C.F.A. (1,37 million de francs français). Son trafic de passagers (697 132) est en progression de 4,05 %; en revanche, celui du fret a diminué de

rec. secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé du Plan, le déposera devant la commission de la production et des échanges le 18 mai et devant la commission des finances le 26 mai.

Le groupe socialiste de l'Assemblée nationale, quant à lui, veut avoir le temps d'étudier sérieusement le projet de loi. M. Pierre Joze, son président, l'a redit, mardi 17 mai, après que les d P.S. curent entenda M. Jean Le Garrec. M. Joxe ne souhaite pas que sa discussion ait lieu début juin comme l'envisageait le gouverne-Car si tous les socialistes sont per-

suadés que la planification est utile, tous ne sont pas sûrs qu'elle soit possible en période de crise, a reconnu M. Joxe; toutefois, si ce débat n'a, pour l'instant, été qu'abordé au sein da proune socialiste, ses deux membres qui auront le plus à s'occuper du dossier, M. Jean-Paul Planchou, député de Paris, en tant que rapporteur de la commission des finances et M. Dominique Taddei, député de Vaucluse, désigné comme « responsable » du groupe pour ce texte, sont persuadés qu'un plan est indispensable même quand les difficultés économiques sont difficiles à maîtriser.

La planification française, a expliqué M. Joxe, ne peut, à court terme, retrouver la qualité qu'elle avait atteinte dans les années 60. Deux questions restent posées pour ce IXª Pian : peut-on commencer à chiffrer des objectifs des la loi d'orientation ou fant-il attendre la loi de planification elle-même, qui sera présentée à l'automne ; enfin et surtout, quelle place doit tenir l'emploi dans les priorités du Plan?

La propriété de l'« Est républicain »

#### LA COUR DE CASSATION RENVOIE L'AFFAIRE **DEVANT LA COUR D'APPEL**

La Cour de cassation, présidée par M. Alain Simon, a renvoyé lundi 16 mai, devant la cour d'appe de Paris, l'affaire qui oppose depuis de longs mois les différents action-naires de l'*Est républicain*. Celle-ci devra dire si le tribunal de grande instance de Nancy est compétent ou non pour juger de la propriété de 21 % d'actions du quotidien de

Cet arrêt de la Cour de cassation fait suite à une « demande de renvoi pour cause de suspicion légitime » contre les magistrats de la cour d'appel de Nancy, introduite par huit ac-tionnaires de l'Est républicain (le Monde du 20 avril) (1). La juridicnaonae du 20 avril) (1). La juridi-tion suprême a donc accédé à la re-quête des demandeurs, en précisant toutelois que « la preuve n'était pas apportée d'aucune intervention » et que « la loyauté et l'indépendance des membres de la cour de Nancy ne peuvent être suspectées ». La décision de la cour d'appel de Paris « s'imposera au respect de tous, avec l'autorité qui doit s'attacher à un arrêt de justice ».

(1) M. et M. Fournier, MM. Charles et Francis Boileau, M. Katherine Beylstein, MM. Piecre Sailley, Jean Lepoire, René Herbenval.

# **DE PARIS**

une journée d'études à Villepreux, commune des Yvelines conquise sur

la gauche par un candidat «chira-quien», M. Michel Roulin, lors des élections municipales de mars der-mier. M. Jacques Chirac, qui partici-pait à ces travaux, a fait valoir aux

députés R.P.R. que, selon lui, l'opposition bénéficie actuellement d'un vaste mouvement d'opinion en

sa faveur. Il ne faut donc pas déc

voir l'espoir qu'éprouve une majorité de Français, a-t-il souligné. L'oppo-

sition, et plus particulièrement le R.P.R., doit se montrer responsable

Cela implique aussi, a estimé le

ouisqu'elle constitue la relève

comportement sans atermoies

ni concession et que sa sévérité

reflète sa rigueur et corresponde à

la gravité de la situation du navs ».

Il a insisté également sur la néces-

sité d'élaborer des projets alternatifs

et de mettre à jour le plan de redres-sement que le R.P.R. avait esquissé

lors de son congrès du 23 janvier

Il faut aussi rechercher une « plus

grande unité de langage » entre les différents responsables du R.P.R.,

qu'il s'agisse du président, des diri-geants et des militants du mouve-

ment ou des députés. Ce souhait

visait, sans que ce fût dit expressé-

ment, certains propos tenus récem-ment par M. Claude Labbé, prési-

dent du groupe R.P.R., qui s'en était pris directement au chef de l'État et

Ces « incartades » n'auraient pas

été appréciées par les responsables du R.P.R., car elles offraient un pré-

texte facile aux ripostes de la majo-

rité. M. Claude Labbé a donné

l'impression d'avoir compris la leçon

puisqu'il a lui-même déclaré :

Sans pour autant caporaliser, nous allons nous efforcer de parler

d'une voix plus unifiée. Chacun aura donc son rôle, et il a ainsi confirmé que M. Chirac, qui est tou-

jours le candidat potentiel du

avait demandé son départ.

M. Chirac souhaite

une « plus grande unité de langage »

des responsables du R.P.R.

Le groupe parlementaire R.P.R. a R.P.R., à une éventuelle élection ganisé, mardi 17 mai, à huis clos, présidentielle, « se placera à une

#### Le gouvernement envisagerait une participation financière accrue des assurés hospitalisés

M. Pierre Bérégovoy, ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, poursuit ses consultations avec les partenaires socianx. Le 17 mai, il a recu successivement la C.F.D.T. et la FEN. A l'issue d'une entrevue de deux heures et demie avec le ministre, M. Edmond Maire a indiqué qu'il avait demandé au gouvernement de « trouver un souffle - et de donner la priorité à l'emploi. Selon le secrétaire général de la C.F.D.T., le ministre a accordé un accueil positif > à sa proposition de création de fonds de solidarité pour l'emploi. La centrale a également réitéré sa demande d'une augmentation du pouvoir d'achat du Smic de 4 % en 1983. M. Bérégovoy n'a pas pris d'engagement sur ce point, mais, selon M. Maire, n'est pas contre un certain coup de pouce - lors du prochain relèvement du salaire minimum au 1« juin. Au nom de la FEN, M. Pom<u>metan</u> a souligné que son organisation était e d'accord pour la rigueur », mais à la condition que le gouvernement définisse « des perspectives claires » sur la fiscalité et la protection so-

Deux préoccupations dominent, pour l'heure, les réflexions de M. Bérégovoy, qui n'entend se déterminer qu'à l'issue d'une consultation

présidentielle, « se placera à une certaine distance et à une certaine

hauteur, qui ne sont pas celles des députés et des militants qui combat-

Rendant compte des débats de cette journée, M. Labbé a aussi

lancé une mise en garde à ceux qui,

dans l'opposition, mais qui n'appar-tiennent pas au R.P.R., seraient

tentés par une collaboration avec le

pouvoir. « Notre langage, a-t-il dit,

à ceux and révent d'une évolution de

la majorité où le wagon commu-

niste se séparerait du train socia-

liste. Si le changement de majorité se falsait sans changement de prési-

dent de la République et sans chan-gement de la représentation parle-

par nous. Nous nous basons sur les

échéances normales du suffrage

universel. Nous ne sommes pas

engagés dans une sorte de sprint,

mais dans une course de fond. Il nous faut donc tenir l'allure et ne

pas compter sur une reprise rapide

du pouvoir. » Mais M. Labbé a

ajouté : « Nous entendons le raison-

nement que sont la majorité des

Français: « Moins longtemps ça

M. Labbé n'a pas voulu évoquer

les déclarations de membres de l'U.D.F. en raison de la réunion pré-

vue avec eux pour le jeudi 19 mai en

vue d'élaborer une « plate-forme

commune ». Cette éventualité qui

tend à montrer la volonté unitaire du

R.P.R. n'empêche cependant pas

celui-ci de développer sa propre action et de rechercher un langage

plus cohérent et des propositions

plus précises

» durera, mieux ça yaudra. »

entaire, cela ne serait pas accepté

tent sur le terrain ».

concertation » : le Smic et la Sécurité sociale. En ces temps de rigneur, il est politiquement et socialement tentant pour le ministre des affaires sociales de faire un geste en faveur des plus bas salaires. Le ministre serait ainsi favorable à un comp de pouce, au-delà du relève ment automatique lié à l'évolution des prix, mais Matignon comme le tère de l'économie y seraient hostiles dans l'immédiat. La Commission nationale de la négociation collective devrait se réunir dans la

dernière semaine de mai, et c'est à

ce moment-là que la décision sera

Le budget d

le secteur

Mslai**se** 

au Sou**de** 

ي يون د

F. 1

্ ধ্বৰু

ार**ाज्याचे ४** 

and the second second

11 and 1888

Section 1

F1 24

n 64/56

. Ante

10 x 10 mm

在 \$ 44 4 1

. . 25 of 🐗

~ \*\*

4

Reference per page 🏙

24 25、100年 建分

A Destroy of the second

engar, Post Tarm

This is the ten faceton

THE PERSON NAMED IN

The state of the project

militaria in aversett et a

Plan series

200

The second second

State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

TO THE REAL PROPERTY.

Me ... iter em 41

The designation where the second

The second second

Lawrence Comments

A second of Man

-

· ·

-

12 place 1

The second second

the Mayor 20 decembers

THE REAL PROPERTY.

A RESTRON

The tea said with the season

A STATE OF THE STA

Marie and the season

The Park Street on

Day Par - Springs & Street

San Land Co. Tree Co.

the many or country at him !

in Sug corlamani

to the treatment of Section

Service and

Condition the Beauty

Services and Services and Apple

See See See See See

Service of the last of

Jan Delvan II

And Company of the Company

Standard in a later was the

Enverse de Paris She was the same of the same o

> The second second second

2 20 A 20 A 40 A

THE REAL PROPERTY MEMORY

Service Control of the France

favoris

2.5

Pour la Sécurité sociale, M. Béré govoy se trouve place devant des choix très délicats pour venir à bout du déficit. Pour 1982, le déficit de trésorerie devrait être de 5,6 milliards de francs, mais le besoin de financement s'élèvera pour l'ensemble des régimes à 7,7 milliards de francs. Et c'est ce besoin qu'il faut prendre en compte. Pour 1983, les perspectives dementent très incerzines. Les hypothèses de croissance de la production et d'augmentation des recettes établies par la commis sion des comptes de la sécurité sociale ayant été rendues caduques par le deuxième plan de rigueur, il st difficile d'évaluer actuellement le déficit attendu. De plus, l'échelonnement de la taxe sur les tabacs va entraîner un manque à gagner : la Sécurité sociale aurait d'il récupérer en 1983 2,5 milliards de francs, elle n'en récoltera que 500 millions.

M. Bérégovoy est donc en train de mettre au point, en concertation avec les partenaires socians, un plan d'économies de 4 milliards de francs pour la Sécurité sociale. Rien n'est encore complètement arrêté. Mais plusieurs orientations out déjà été esquissées lors de la consultation avec les partenaires socianx. On envisage de reporter de nouveau les améliorations de remboursement de certaines prestations (orthopédie dento-faciale et lunetterie), ce qui économiserait environ 1,2 milliard de francs. La participation de la sécurité sociale, pour le reste de l'année, aux investis ements bosoitaliers serait supprimée (économie de 500 millions). La nomenciature des actes d'électroradiologie pourraît baisse des prix des films de radiologie. La prochaîne majoration de tarifs envisagée par la convention entre la caisse d'assurance-maladie et les biologistes pourraît être reportée on la nomenclature de leurs actes modifiée. Mais la mesure la plus spectaculaire consisterait, selon les hypothèses actuelles, à relever le scuil des actes chirurgicaux audessous desquels une participation des assurés est demandée, Actuellement, la barre est fixée au K50 (l'appendicite par exemple) : ausus du K.50, la Sécurité sociale rembourse intégralement l'intervention. Le nouveau seuil serait fixé à K80 (par exemple, une abiation de l'estomac), les malades devant payer 20 % des frais au-dessous de ce K 80, ce qui économiserait entre 1 et 2 milliards. Une telle réduction des prestations risque de soulever, si elle est confirmée, de vives réac-

ANDRÉ PASSERON.

NEO HMC de HOYA. mis au point dans les laboratoires de

L'osil a une sensibilité dittérente susvant les couleurs ou longueurs d'on-des. Le concept révolutionnaire du NEO HMC de HOYA est de filtrer

notamment du néon: du tube catho dique, de la conduite de nut et des éclairages volents en général.

Sions que subissent vos yeux, si vos veux sont sensibles, c'est incon-

Son prix est d'environ 200 F par verre dans les premieres puissances.

# Sur le campus d'une après le BAC de Floride un avantage déterminant pour les études supérieures C/O CEPSS, 57, rue Ch.-Laffitte, 92 NEUILLY. 722.94.94

l'année américaine

" Langues - commerce international ' CENTRE MALESHERBES

ALLEMAND • ANGLAIS • ESPAGNOL • RUSSE cycles intensifs en juillet et septembre

formules variées : année scolaire 1983/84 HOW TO EXPORT - formation à l'exportation en anglais . cycles intensifs, cycle annuel à partir de septembre FORMATION DE PROFESSEURS séminaires en anobis

Renseignements: CENTRE MALESHERBES - Formation continue EAP 108, boulevard Malesherbes, 75017 PARIS Téléphone: 766-51-34

CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DE PARIS ...